

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

30394 e. 7

|   | • |   |
|---|---|---|
|   |   |   |
|   |   |   |
| · |   |   |
|   |   | • |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |

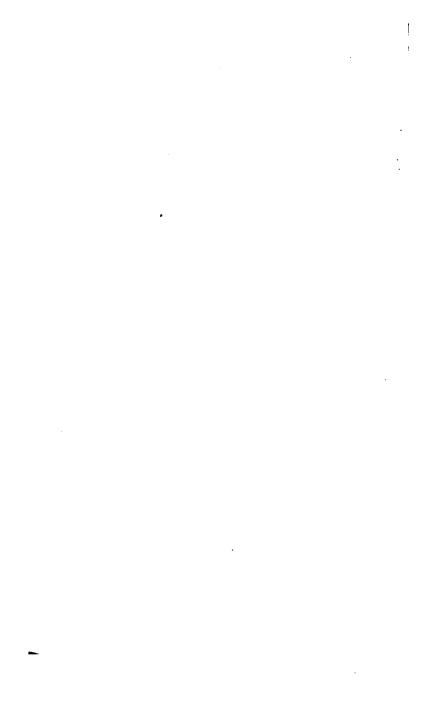



Indian Institute, Oxford.

#### THE MALAN LIBRARY

PRESENTED

BY THE REV. S. C. MALAN, D.D., VICAR OF BROADWINDSOR,

January, 1885.

Dahm. Malan

# **GRAMMAIRE**

# SUÉDOISE,

Contenant les règles de cette langue établies sur l'usage actuel, avec l'approbation et d'après les ordres de l'Académie royale des sciences;

PAR

#### ABRAHAM SAHLSTEDT,

SECRÉTAIRE DU ROI.

Si Velit usus Quem penes arbitrium est, Et vis et norma loquendi, Horat.

## A STOCKHOLM,

Et se trouve à PARIS,
Chez Théophile BARROIS fils, LIBRAIRE
Pour les langues étrangères vivantes,
QUAI VOLTAIRE, N.º 11.

1823.



# AVIS PRÉLIMINAIRE.

M. ABRAHAM SAHLSTEDT, secrétaire du roi, a bien voulu développer ces principes de la Grammaire, pour servir de fondement à son Dictionnaire suédois. L'Académie royale des sciences, après avoir engagé l'auteur à se charger de ce travail, l'a fait revoir par quelquesuns de ses membres, lesquels en ayant été très-satisfaits, et trouvant cet ouvrage le plus propre à régler notre langue, ce qu'on a particulièrement eu en vue, elle ne doute pas que tous les vrais connaisseurs de la langue sauront bon gré à M. Sahlstedt de la peine qu'il s'est donnée, du moins dans les points fondamen. taux, et que ceux même qui souhaitent quelque instruction dans notre langue, seront bien aises de recevoir celle qui se donne ici.

A Stockholm,

PIERRE WARGENTIN, Secrétaire de l'Academie.

C'est avec beaucoup d'attention que j'ai parcouru cet ouvrage de l'auteur, et j'ai trouvé qu'il lui fait bien de l'honneur. J'ai été bien aise de voir enfin le seul principe sur et raisonnable admis par quelqu'un, savoir, de se régler sur l'usage; ce que l'auteur, il me semble, a fait avec beaucoup de jugement, au lieu que d'autres ont hasardé de prescrire eux-mêmes des lois et de leur assujettir le langage. J'ai peine à croire qu'il y ait quelque chose à redire sur cette grammaire, qui soit de conséquence : au moins je n'ai trouvé rien qu'on ne puisse adopter en toute sûreté. Il serait à souhaiter que les règles données ici aidassent à établir l'orthographe de notre langue, et que même en ce point, l'Académie royale pût mériter la reconnaissance du public.

CH. RUDENSKOLD.

# **GRAMMAIRE**

# SUÉDOISE.

### CHAPITRE PREMIER.

DES LETTRES.

§. I. ..

On compte dans le suédois neuf voyelles,  $A, E, I, O, U, Y, \dot{A}, \ddot{A}, \dot{O}$ , et il est à remarquer qu'on ne les trouve jamais composées.

Les voyelles A, I, U, Y, A, A, O, se prononcent toujours du même son, sans être susceptibles d'aucune variation. Quant à la voyelle Y, il faut se garder de la confondre avec l'i et le j joints ensemble, comme en Nijo, Tijonde.

 $\mathbf{L}'\mathbf{E}$  se prononce diversement, remarquez là-dessus :

1.º Il garde le son qui lui est naturel

(celui de l'e fermé des Français) toutes les fois que, commençant les mots, il fait lui seul une syllabe; par exemple: e-der, e-gen, e-nig, e-ländig, e vig; de même à la fin d'une syllabe ou d'un mot, par exemple: me-nige, alde-les, ande, alle, samme, Fôrste; exceptez certains mots étrangers, à la fin desquels l'e est muet, comme Philosophie, Geometrie, Turkie, etc., et quelques autres où il se fait entendre doucement, comme Notarie, Comedie, etc. Il retient aussi le son qui lui est propre dans les syllabes où réside le ton, par exemple: gemên, et dans tous les mots terminés en het, comme godhet, trohet, etc.

On doit apprendre par l'usage, comme l'e conserve le son naturel dans quelques monosyllabes; par exemple: ek, eld, fet, hem, ren, lek, sed, de même que dans l'article prépositif et le nom de nombre en et et, avec leurs dérivés et quelques autres.

Toutes les fois que l'e garde le son naturel dans les primitifs, il le fait aussi dans les dérivés; par exemple: dela, delning; bereda, beredning; egen, egna; gemen, gemenligen, et autres dérivés, ce qui a lieu même dans les flexions des mots, par exemple: ske, impératif skedde, parfait skedt; sedel, pluriel sedlar.

2.° L'e se prononce comme à (l'e ouvert des Français) lorsqu'il précède les consonnes f, l, m, n, r, s; par exemple: Efter, eller, fem, den, sanningen, erkanna, gerning, fader, morker, des, fyllest, aldeles, tages, morkrets, etc.; et le t final, par exemple: Det, intet, mycket, brôdet, berômet, kônet, dopet, rôret, glaset, sattet, etc. Les mots qui s'écartent de cette règle sont en petit nombre, et s'apprendront par l'usage; il en est de même de quelques monosyllabes, comme ebb, med, etc., où l'e a le son de l'ä.

L'O varie dans sa prononciation, observez à son égard:

1.º Il conserve le son qui lui est naturel au commencement des mots, lorsqu'il fait une syllabe; par exemple: o-lycka, o-kunnig, o-tamd, etc. De même à la fin, terminant lui-même une syllabe ou un mot;

par exemple: otrogen, modet, gro, bebo, etc. Pour les mots qui ne sauront être
compris sous les règles générales, l'on se
rapporte à ce qui vient d'être dit, qu'il
faudra les apprendre par l'usage. Par exemple: ho-nom, konung, prononcez hânâm,
kânung, etc., ce qui vaut même de certains monosyllabes, où l'o garde son propre son, comme en bom, ond, blod, bord,
ord, dom, port, stol, stor, etc.

2.º L'o change de son en adoptant celui de l'à (au des Français), toutes les fois qu'il est suivi immédiatement des consonnes f, l, m, n, r, s, t; par exemple : ofta, folk, om, nâgon, femton, ordning, bonor, brotos, sogos, nâgot, etc.; de même devant les consonnes doubles, comme offer, flock, boll, ollon, orre, hopp, dotter, oss, lott, grotta, brott, etc. Ajoutez la conjonction och, ce qui s'apprendra par l'usage, aussi bien que les mots dont la prononciation s'écarte de ladite règle; par exemple : bonde, fordom, borde, fordra, etc., où l'o conserve le son qui lui est naturel.

3.º Toutes les fois que l'o garde le son

naturel dans les primitifs, il le retient même dans les dérivés; par exemple: mo-gen, mogna, etc., ce qui se fait aussi dans la flexion de ces mots, par exemple: trogen, trognare, gro; imparfait, grodde; parfait, grodt, et ainsi dans les autres. Exceptez god, neutre godt.

Pour les voyelles il reste à remarquer que, par l'inconstance de l'orthographe, l'on s'est servi de l'e et de l'à, de l'o et de l'à, l'un pour l'autre en écrivant, ce qu'on a cherché à régler par le Dictionnaire, en sorte que certains mots, qu'on a orthographiés par e, doivent se chercher sous l'à, comme engel, voyez angel; embete, voyez ambete; stemma, voyez stàmma, etc.; et au contraire, anka, voyez enka; manniska, voyez menniska, etc. L'o de même, par exemple: ofvan, voyez afvan; holla, voyez hâlla, etc.; et au contraire; par exemple: acker, voyez ocker; brâtt, lâtt, voyez brott, lott, et autres dérivés.

On a pris  $\ddot{A}$  et  $\dot{O}$  pour des diphthongues qui répondent à l'æ et à l'æ du latin, et de-là vient, par exemple, qu'on a orthographié

Græk, Phænix; mais c'est ce qui est contraire au génie de notre langue, et il faut orthographier Grek, Phenix, etc.

#### S. II.

Les consonnes, dans le suédois, sont: B, C, D, F, G, H, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, X, Z, nous ne remarquerons que celles dont la prononciation varie en quelque manière.

C se prononce comme K devant les voyelles A, O, U; par exemple: capitel, comedie, cur; mais comme S devant les voyelles e, i, y; par exemple: ceder, cirkel, Cyrus.

G ne se prononce pas toujours du même son, observez:

1.º Cette lettre conserve le son qui lui est naturel devant les voyelles A, O, U, À, comme gammal, god, guld, gâs, de même devant l'e lorsqu'il se prononce comme ä; par exemple: ängel, angelägen, ingen, taget, seger, drages, slaget, et on apprendra par l'usage le peu de mots qui sont exceptés de cette règle.

- 2.° Devant les voyelles *I*, *Y*, *A*, *O*, elle se prononce comme s'il y avait un *i* entre deux; par exemple: gifva, gingo, gy llende, gäst, göra, etc., ce qui se fait mème devant l'e lorsqu'il garde le son naturel, comme genom, get, gemen, angelägen, etc., excepté lorsque l'e termine la syllabe par ledit son; par exemple: bägge, tâge, sâge, trygge, hôge, etc., dans lequel cas il se prononce rudement.
- 3. Si entre g et o, u, on entend l'i, il est exprimé par l'j consonne; par exemple : gjord, gjut, etc.
- H. On a omis cette lettre dans quelques mots qui commencent par  $h\nu$ , et on n'a qu'à les chercher dans le Dictionnaire, sous la lettre V. Dans quelques autres on s'est avisé de l'omettre sans aucun fondement, comme vila au lieu de hvila, etc. Ce mot et autres semblables se trouvent dans le Dictionnaire sous la lettre h.

L'I consonne se change en G dans certains verbes qui se terminent par ja, lesquels, moyennant la flexion, reprennent leur g pri-

mitif; par exemple: pluja, dont le primitifest plog, fait à l'imparfait plògde, parfait plògt, impératif plog; sorja, dérivé de sorg, imparfait sorgde, parfait sorgt, impératif sorg; ajoutez boja, hoja, talja, folja, noja, etc. C'est pourquoi on retient aussi le g dans les dérivés; par exemple : plôgning, bogning, drogsmål, smorgning, uphojning, etc. Il en faut excepter d'autres mots qui se terminent aussi en ja; par exemple: snärja, imparfait snärdt, etc., et même quelques - uns qui changent de voyelle, comme välja, imparfait valde; sälja, imparfait sålde; svärja, imparfait svor. Ce qu'on apprendra par le Dictionnaire.

K est de même qualité que G, vu le changement qui se fait dans la prononciation, et il en faut observer:

1.° Il conserve le son qui lui est naturel devant les voyelles A, O, U,  $\mathring{A}$ ; par exemple: kall, kort, kunna,  $k\mathring{a}rt$ , pareillement devant l'e ayant le son de l' $\ddot{a}$ , comme enkel, leken, vaken, saker, märkes, taket, liket, etc. De même ayant e, ter-

minant la syllabe avec le son qui lui est propre; par exemple: tanke, stycke, icke, hvilke, handske.

- 2.° K devant les voyelles i, y, a, b, se prononce comme s'il y avait un i entre les deux; par exemple : kista, kyss, kär, kön; ce qui a lieu même devant l'e, lorsqu'il commence la syllabe avec le son naturel, par exemple : kedja, kel.
- 3.° Toutes les fois que l'i se fait entendre entre k et les voyelles o, a, u, il s'exprime par le j consonne; par exemple: kjortel, skjuta.

L est muet dans les mots Karl, Verld.

M ne veut point être redoublé à la fin des mots, bien que le son semble le demander; par exemple : stam, hem; bom, rum, etc. Mais, dans le sens défini, et dans la flexion, le redoublement à lieu; par exemple : Stam; déf. Stammen, pl. Stammar. Bom; gén. Bommens, pl. Bommar. Rum; déf. Rummet, Rummen, etc. Il en est de même de l'adjectif; par exemple : Slem; déf. Slemme, comp. Slemmare; Gryn, déf. Grymme, comp. Grymmare;

From, Ljum, etc. Il faut pourtant excepter quelques-uns; comme, Tam; déf. Tame, comp. Tamare. Lam, Om, Tom, etc. et le substantif Dom.

Dans les verbes de la 2.º conjugaison, qui ont l'm double, le redoublement disparaît par la flexion; par exemple; Stämmer; imp. Stämde, parf. Stämt, part. Stämd. Klämmu, Klämde. Skämma, Skämd, etc.; mais il se conserve, malgré la flexion dans les verbes de la 4.º conjugaison; par exemple: Simma, Samm, Summit, etc.

Quant à l'n final, on a la même remarque à faire que sur l'm, qu'il ne se redouble pas pour rendre le son plus fort; par exemple: Man, Han, kan, den, sin, hon, mun, van. Or, le redoublement se fait au défini, et à la flexion; comme, Man, def. Mannen; Mun, Munnar; Van, Vannerna; Den, Denne, etc.

Dans la flexion des verbes de la 2.º conjugaison, il arrive que le redoublement s'en va; par exemple: Känna, impf. Kände, part. känd. Mais les verbes de la 4.º

conjugaison le conservent ; par exemple ; Finna, impf. Fann, prét. Funnit; Rinna, Rann, Runnit, Spinna, et autres dérivés.

Quelques mots composés et dérivatifs conservent le redoublement; par exemple: Skinnsäck, Tennfat, etc.; d'autres ne le souffrent pas, comme Känbar, Sanfärdig, etc. Et pour savoir ces variations et de parcilles, dans le redoublement de l'm et de l'n, il faudra recourir au dictionnaire et à l'usage.

Lorsque dans dans le primitif, il y a m et n à la fois, l'n se retranche dans les dérivatifs; par exemple : Nämna, Nämd; Hämna, Hämd; jämna, jämt, etc.

Dans les verbes de la quatrième conjugaison, l'n étant redoublé, il faut le doubler encore au participe passé défini; mais un tel redoublement étant monstrueux et ne pouvant se prononcer, on change le deuxième n en d; par exemple: Funnen, déf. Fundne; Spunnen, Spundne; Vunnen, Vundne des verbes Finna, Spinna, Vinna, et ainsi dans les autres.

S. Cette lettre se trouvant jointe à k, on

a à observer alors ce qu'on a remarqué cidessus par rapport à k, savoir qu'il conserve le son, qui lui est naturel, étant suivi
immédiatement des voyelles á; o, u; par
exemple: Skal, Skona, Skuta, Skåp, etc.
comme aussi devant l'e, toutes les fois qu'ila
le son de l'ä; par exemple: Tròskel, Masken, Rasker, Handske, Fläsket, etc.,
ou qu'il termine le mot par le son qui lui
est propre; par exemple: Buske, Tyske,
Utlandske, etc.

Mais, devant les voyelles e, i, y, a, ô, Sk se prononce comme sch (ou le ch des Français); par exemple: Sked, Ske, Skina, Sky, Skamma, Skon, etc.

On se sert d'un petit s à la fin des mots.

T devant une voyelle se prononce dans les mots étrangers comme ts; par exemple : instruction, oration, patient, etc.

#### S. III.

Les Suédois redoublent les consonnes toutes les fois que le son demande à être plus fortement énoncé; ce qu'on pourra apprendre par le dictionnaire dans chaque cas particulier.

Ce redoublement se conserve dans les dérivatifs; par exemple: Skickelig de Skick, Fôrdubbling de Dubbel, Beskattning de Skatt, Snällhet de Snäll, etc., et même dans les mots composés; par exemple: Duggregn, Ostrafflig, Hittlôn, etc. Pour ce qui est du redoublement de l'm et de l'n, on n'a qu'à se rappeler ce qu'on a remarqué ci-dessus touchant ces lettres.

Dans quelques mots, le redoublement fait place à une autre consonne qui survient; par exemple: Sommar, pluriel, Somrar; Himmel, défini Himlen; Spinnel, pluriel Spinlar, etc. C'est ce qui a lieu même dans les adjectifs; par exemple: Trygg, neutre Trygt; Rädd, neutre Rädt, Sann; Sant; All, Alt; Grann, Grant; et dans les participes; par exemple: Brydd, neutre Brydt; Klädd, neutre Klädt; Sedd, Sedt; Skodd, Skodt, etc. Excepté pourtant quelques mots, qui, suivant l'idiotisme de la langue, s'apprendront par l'attention qu'on apportera en parlant ou en écrivant.

On se sert des lettres majuscules ou capitales; 1.° devant tous les noms propres; 2.° tous les appellatifs destinés à marquer quelque objet particulier; par exemple : Bonde-Ståndet, Staden Stockholm; 3.° des dignités et des gens en place; 4.° des sciences, des arts, des métiers, et d'autres semblables, lorsqu'on est obligé de les nommer particulièrement dans une période; 5.° toujours immédiatement après le point, le sens étant accompli. Du reste, on n'est pas accoutumé chez nous, comme chez les Allemands, de marquer chaque substantif de lettres majuscules.

## CHAPITRE II.

DES ARTICLES ET DE L'ACCENT.

# §. I.or

LA langue suédoise a ses articles, par lesquels on marque le sens défini et indéfini du nom, savoir, en pour le masculin et le féminin, et et pour le neutre; et il est à

remarquer que cet adjectif précède le nom à l'indéfini; par exemple: En Konung, en Dygd, et Slag, etc. Mais au défini, il se joint à lui et le termine; par exemple: Konungen, Dygden, slaget, etc.

Les mots qui se terminent par une voyelle, expriment l'article défini au masculin et féminin par un simple n, comme, Ande, défini Anden; Qvinna, défini Qvinnan; Tro, défini Tron. Ainsi, Fru, Frun; Sky, Skyn; Tå, Tån; Ö, Ön; Sjö, Sjön. Bron; Klon, Skon, Jungfrun, Hustrun, Byn. Il y a là une contraction (Crasis) de deux syllabes, faute de laquelle on dirait Andeen, Quinnaen, Troen, Fruen, Skyen, Tåen, Åen, Broen, Skoen, Hustruen, Byen.

Au neutre défini, on ajoute un simple t après les voyelles a et e; par éxemple: Hjerta, défini Hjertat; Rike, défini Riket. Mais après les autres voyelles, les neutres retiennent l'article postpositif en son entier; par exemple: Bi, défini Biet; Tryckeri, défini Tryckeriet; Strå, Strået; Fä, Fäet; Frô, Frôet.

Aux noms terminés par an, on ne joint pas l'article dans le défini; par exemple: Frucktan, défini, Frucktan; Längtan, défini, Längtan. Ainsi, Ängslan, Predikan. Il en est de même de ceux qui se terminent par en; par exemple: Braxen, défini Braxen, Fröken, défini Fröken, et, à ce qu'il semble, des mots étrangers terminés en ion; par exemple: Nation, Oration, Instruction, où l'on peut se passer de l'article postpositif en certains cas.

#### **§.** II.

Pour ce qui est de l'Accent ou du ton à observer dans la prononciation des mots suédois, on a à faire les remarques suivantes:

- 1.º Les monosyllabes se prononcent mollement; par exemple: sed, graf, vig, tak, val, svar, mat, etc. Mais la consonne étant redoublée le son devient rude; par exemple: sedd, straff, vigg, tack, vall, starr, matt, etc.
- 2.º Les dissyllabes ont l'accent sur la pénultième, comme, ande, fader, qvin-

- na , dygdig , salig , bedja , tala , älskad , efter , undan , etc.
- 5. Les trissyllabes, ou polysyllabes, ont l'accent sur la première syllabe; par exem. : menniska, arbete, evighet, frestelse, omständigheten, oforliknelig, etc. De même ceux qui sont composés de prépositions ou d'autres mots; par exemple: afhålla, angripa, bortföra, företaga, eftersöka, hitkalla, hädanfärd, insätta, medföra, nedbryta, Ofortjent, omformala, pålägga, sammansatt, sonderslagen, tilställa, utbrista, vidrôra, etc. Excepté les prépositions inséparables be et for, qui renvoient l'accent à la syllabe suivante; par exemple : begå, befallning, besked, bevis, betaga, berättelse, förstå, förskaffa, förbuden, förtal, förtjenst, förtret, försök, etc. Dans les mots terminés par inna, l'accent réside à la pénultième syllabe; par exemple: herdinna, hofmästarinna, etc. De même dans les verbes en era, avec leurs dérivés; par exemple: regera, regering; värdera, värdering, ovärderlig, et autres dérivés.
  - 4. Il y a quelques mots dont l'accent

est dans la dernière syllabe, savoir tous ceux qui se terminent en i, comme, rytteri, tryckeri, bedrägeri, etc., et en ik et ek, comme, musik, fabrik, bibliothek, apotek, etc. Tous les mots étrangers, quelle qu'en soit la terminaison, suivent aussi cette règle; par exemple : lemonad , general , agat, advocat, demant, palats, regent, servet, kapell, attest, bantler, comet, carbin, gardin, maschin, method, baron, instruction, nation, protocoll, manufactur, figur, natur, cardus, gemål, gesall, ambassador, etc. Exceptez les mots en ium, qui s'en écartent, comme collegium, etc. Et quelques autres; par exemple : epistel, tempel, apostel, exempel, etc.

OBSERVATION. Les dérivés conservent, en se prononçant, le même son que leurs primitifs. Au reste, un étranger doit apprendre par l'usage en parlant et étudiant la langue, la position de l'accent dans les mots, qui ne sont pas compris sous ces règles générales et leurs exceptions.

## CHAPITRE III.

#### DU NOM SUBSTANTIF.

S. I.er

LE nom est un substantif par lequel se fait la dénomination de toutes choses dans le monde, pour discerner les unes des autres; par exemple : konung, dygd, slott, etc., ou un adjectif, par lequel on désigne leur nature et leur qualité; par exemple : stor konung, ädel dygd, präktigt slott. On traitera séparément de l'adjectif.

Le substantif est ou indéfini, qui ne marque pas une chose déterminée; par exemple: man, qvinna, bord, ou défini, qui désigne une chose déterminée; par exemple: mannen, qvinnan, bordet, ce qu'on vient de développer plus amplement dans le chapitre précédent des articles. Voyez ce qui regarde le nombre pluriel défini, à chaque déclinaison.

Le substantif est ou simple; par exemple: ord, ou composé; par exemple: ord-bok. Primitif; par exemple: fast, ou dérivé; par exemple: fastning. Propre, qui marque un objet singulier; par exemple: Gustaf, Carl; ou appellatif; qui exprime une idée commune à plusieurs; par exemple: konung, rike, stad.

### S. 11.

Le nom substantif est de trois genres; le masculin, han; le féminin, hon, et le neutre, det. Pour savoir le genre de chaque mot en particulier, il faut recourir au dictionnaire; mais en général on a à observer ce qui suit:

. Sont masculins, 1.º les noms d'hommes, ceux de leurs professions, des jours, des mois, des peuples, des fleuves, des lacs, des forêts, des animaux mâles et même des sens externes, comme syn, smak, etc.; 2.º les mots qui se terminent en e, et se déclinent d'après la deuxième déclinaison; par exemple : backe, mage, stege, tumme, etc.; 3.º ceux qui se terminent par

ing; par exemple: yngling, kyckling, vekling, telning, penning, tarning, etc. De ceux - ci, quelques - uns sont du genre commun; comme hedning, främling, affälling, etc.; ajoutez les dérivés des verbes ( noms verbaux ) de cette terminaison qui n'expriment pas l'action, mais ce qui en a été produit; par exemple : fôrgyllning, näring, gerning, etc.; 4.º Quelques mots, dont la terminaison est skap; per exemple: egenskap, kopenskap, bodskap, galenskap, etc., desquels il y a quelques autres qui sont neutres; 5.º les mots qui se terminent en else; par exemple: frestelse, bedröfvelse, kallelse, stärkelse, etc., quelques-uns sont du genre neutre; 6.º en dom; par exemple: fattigdom, ungdom, spådom, sjukdom, etc.

REMARQUE. Il y a quelques noms du masculin dont on se sert également pour les deux sexes; par exemple : fânge, fadder, gack, skalk, undersâte, unge, ôfvermage, même dans les animaux, par exemple: hare, gris, hvalp, korp, kyck-

ling, kalf, räf, svan, stare, tiger, utter, etc.

Sont féminins, 1.º les noms de femmes; de leurs métiers, des sciences, des bêtes femelles, des arbres, comme björk, ek, lind, tall, etc.; 2.º Les verbaux en nad, comme fägnad, hugnad, prydnad, etc. D'autres de même terminaison sont masculins, comme marknad, månad, etc., et ont le pluriel; 5.º ceux en het; par exemple: godhet, trohet, beständighet, etc.; 4.º ceux en an; par exemple: fruktan, längtan, väntan, etc.; 5.º tous ceux en a de la première déclinaison; par exemple: menniska, krona, lycka, etc.

OBSERVATION. Il y a quelques féminins qui marquent egalement l'un et l'autre sexes dans les animaux; par exemple: apa, dufva, groda, gädda, flundra, lärka, ruda, råtta, svala, skata, trana, ugla, etc.

Sont neutres les noms, 1.° des vents : 2.° des fruits, comme äple, päron, smul-

tron, lingon, etc.; 3.º des pays, comme Sverige, Danmark, Holland, etc.; 4. des villes, comme Stockholm, Upsala, Paris, London, Genua, etc.; 5.º des montagnes, comme Aetna, Vesuvius. 6.º des seigneuries, des mines, des villages et des fermes; 7.º des sens internes, comme minne, omdôme, forstånd, etc; 8.º de diverses herbes; q.º des lettres. 10.º Les mots qui se terminent par mod, comme tålamod, sagtmod, etc; 11. par mål, comme goromal, giftermal, etc.; 12.º par skap, comme adelskap, ägtenskap, prästerskap, etc.; 15.° par else, comme fängelse, täckelse, etc.; 14.° par i, comme säteri, narri, hedrägeri, fiskeri, tryckeri, etc.; 15.º Il faut même rapporter ici les participes actifs dont on se sert comme de substantifs; par exemple mitt forhållande, uti jåmt skrifvande.

OBSERVATION. Il y a quelques neutres qui se disent également du masculin et du féminin; par exemple hjon, barn, foster, vitne, helgon, etc., et d'autres qui conviennent aux deux sexes parmi les animaux;

par exemple får, fä, lamb, nåt, lejon, svin, etc.

#### §. III.

Dans le suédois, deux substantifs se joignent, alors l'un tient lieu d'adjectif. Il y
a un grand nombre de mots qui se sont
introduits dans notre langue et qu'on regarde comme des mots simples, lesquels se
trouveront chacun à sa place dans le dictionnaire; mais cette composition étant
quelquefois arbitraire, il y a beaucoup de
difficulté à découvrir la raison de la terminaison du substantif placé le premier, parce
que la manière de faire cet arrangement
n'est rien moins que constante, et on peut
dire que c'est ce qu'il y a de bizarre dans
notre langue.

Par exemple, dans les mots de la première déclinaison, qui se terminent tous par a, il y a des composés qui changent la voyelle en o, comme quinnobild, tungomâl, etc., et même l'a est quelquefois tout à fait retranché; par exemple, quinfolk, tunghäfta; d'autres substituent l'e à la place de l'a, comme oljefärg, värjeklinga, nunnekloster, fastebref, ärelystnad, etc. D'autres, encore le changent en
u, comme ladugård, gatubod, stugudör;
d'autres enfin retranchent la voyelle; par
exemple: kistlock, tackskinn, grytfot,
piglon, myrbad, näsblod, flaskfoder,
råttfälla, etc.

Il en est de même des substantifs qui se déclinent suivant les autres déclinaisons; quelques-uns ne souffrent aucun changement; par exemple: bokpräss, lagly dnad, handskrift, sommarklädning, varggrop, brudsäng, lejonklo, korppenna, etc. D'autres se mettent au génitif; par exemple: pappersbruk, fredsslut, minnesbok, skogspark, bergsbruk, tingsrätt, kärleksbref, ofningshus, mässingstråd, Riksdagsman, etc.; quelques-uns admettent un e, comme, dygdereglor, syneratt, sorgebref, etc.; dans d'autres, terminés par cette voyelle, elle se retranche; par exemple: oxhud, seltyg, månsken, ordek, etc.; d'autres la changent en a, comme, herdalefnad, herragunst, etc.; d'autres, de la troisième déclinaison, conservent leur e, comme frästelsestund; quelques autres de la quatrième déclinaison la retranchent, comme styckejutare, ou la gardent, comme, styckevagn; d'autres enfins'orthographient de différentes manières; par exemple: renmossa, renshud, nattfrost, nattetid, fårkott, fåraherde, fiskkopare, fiskafänge, husdor, husesyn, barndop, barnsbord, barnaföderska, prästämbete, prästestånd, prästgård, etc.

Telle étant l'inconstance et la variation des substantifs composés, il est presqu'impossible d'en dire quelque chose avec certitude, ou de donner aucune règle pour en fixer la terminaison tant qu'elle sera arbitraire. Il faudrait que cela se fît par un connaisseur de la langue, conformément au bon sens, d'après le jugement qu'en porterait l'oreille,

On a accoutume de marquer les composés par un trait de séparation (diæresis). Or, cet usage étant sujet à des inconvéniens et hors de saison dans presque tous les cas, comme on se le persuadera par tous ceux qu'on vient de citer; il vaut mieux ne s'en point servir du tout. Toutefois il semble

que cette marque pourrait trouver sa place dans les mots polysyllabes et de longue haleine; comme, mennisko-stadgar, sommar-arbete, gensägelse-ande, medlareambete, etc.

OBSERVATION. Dans la composition des mots qui se fait par des particules, on se sert d'abréviation, marquée par un trait; comme, in och utrikes, for-och eftermiddag, up-och nedergang, fram-och aterresa, etc.; mais, hors de ce cas, et lorsque nulle particule n'entre dans la composition, cette abréviation est hors de place et un abus; par exemple: van-och ovanskap, arbetsam-och flitighet, holl-och england, flit-och vanligen et autres.

### CHAPITRE IV.

DES DÉCLINAISONS.

S. I. ..

LE nom substantif se fléchit par quatre déclinaisons, relativement auxquelles on

a à observer le nombre singulier, lorsqu'il s'agit d'un seul (en ou et), et pluriel, lorsqu'il est question de plusieurs. Chaque nombre a deux cas (flexions) qu'on distingue le mieux par ces questions: au singulier, le Nominatif hvilken, (qui?) et le Génitif hvilkens (de qui?), au pluriel, le Nominatif hvilka? et le Génitif hvilkas?

Tous les autres cas du substantif, empruntés de la grammaire latine, n'ont point lieu dans le suédois, et toutes les fois que certaines particules ou verbes semblent demander de tels cas, ils ont la même terminaison que le nominatif.

1.º On trouve encore dans quelques mots une flexion à l'antique du génitif défini; par exemple: lagsens, au lieu de lagens; landsens, au lieu de landets, lifsens, dodsens, dagens, grafsens, riksens, au lieu de lifvets, dodens, dagens, grafvens, rikets, etc. De ces flexions, celle de riksens se conserve encore dans certaines façons de parler; le reste devient insensiblement hors d'usage.

- 2. Le vieux datif en om est encore usité en certains cas; par exemple : hvilkom; icke allom gifvit; säga enom emot; hvarjom och enom; i sinom tid. Voyez le dictionnaire, article tid.
- 3.° Les noms terminés par s et x n'ont pas le génitif indéfini; par exemple : as, is, nos, grus, hus, prins, vers, às, gås, hänglås, elggräs, näs, vedlass, vass, krans, sax, orvax, lax, etc.
- 4.° Quelques substantifs mis au singulier se prennent au pluriel comme étant des noms collectifs; par exemple: kôpa fisk, sälja spik, fånga fogel, samla fjädder, sex fot hôgt, etc.
- 5. Certains substantis n'ont que le nombre singulier; savoir: 1.º les noms des métaux, des minéraux, etc.; par exemple: guld, tenn, bly, svafvel, gips, erts, krut, slagg, etc.; 2.º des végétaux, des plantes, etc.; par exemple: såd, råg, hvete, lin, gräs, hò, säf, halm, humle, tobak, fräken, etc.; 3.º des liqueurs, comme, ôl, must, dagg, ätticka, beck, skum, tjära, spott, lim, blod, vax, svett, etc.;

4.º des vertus et des vices, des sens internes, avec les effets et les mouvemens qui s'en produisent; par exemple: rättvisa, fornuft, flit, frägd, gunst, ära, list, hogfärd, hämd, hat, hopp, förakt, skryt, skämt, syn, smak, minne, vilje, heder, gladje, somn, skymf, jammer, tvång, elände, förderf, etc.; 5.° tout ce qui qualifie ou afflige le corps; par exemple : hunger, törst, skabb, köld, hetta, helsa, sveda, styrka, smärta, värme, etc.; 6.° des choses à manger; par exemple: kost, spanmål, mal, mjöl, smör, kött, fläsk, kli, socker, etc.; 7.º des matières propres au vêtement; par exemple: ull, siden, sammet, rask, valmar, parkum, läder, samsk, etc.; 8.º les noms de diverses terminaisons, comme ceux en lec; par exemple: kärlek, väderlek, tjocklek, etc.; en dom; par exemple: ungdom, visdom, fattigdom; exceptez sjukdom, spådom, etc., et en het; par exemple: godhet, trohet, etc.; exceptez quelques-uns, qui se mettent au pluriel; par exemple: felaktigheter, omständigheter, etc. Les verbaux terminés par an; par exemple: fruktan, längtan, etc.; par en; par exemple: borgen, låfven, låsen, etc.; 9. les noms collectifs; par exemple: adel, almoge, nämd, mull, sand, aska, anhang, bolag, kram, husgeråd, skräp, damb, don, tyg, stoft, dagg, snå, manskap, prästerskap, etc.; 10. dautes mots enfin de diverses significations; par exemple: arf, gagn, försvar, stryk, dån, knall, smek, skick, bistånd, omak, hy, sorl, brak, etc. Tous ces mots-läs s'apprendront par le dictionnaire, ou même en étudiant la langue, par le moyen de la conversation et de la lecture.

6.º Quelques noms n'ont que le pluriel, ce dont on verra des exemples à la suite des déclinaisons.

## S. IL.

### PREMIÈRE DECLINAISON.

### Singulier.

| Nom. | Indéfini. Défini. | Bona,<br>Bonan,   | fève.<br>la fève.       |
|------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| Gén. | Indefini.         | Bonas,<br>Bonans, | de fève.<br>de la fève. |

#### PlurieL

Nom { Indéfini. Bonor, feves. Bonorna, les feves. Gén. { Indéfini. Bonors, de feves. Défini. Bonornas, des feves.

OBSERVATION. 1.º Tous les substantifs féminins, dont la terminaison au singulier indéfini est a, et au pluviel or, et le singulier défini est an, et le pluviel orna, sont compris sous cette déclinaison; par exemple: olycka, menniska, krona, visa, tunga, etc.

- 2.° Quelques-uns n'ont que le singulier, comme, dvala, fôda, grôda, hetta, hampa, styrka, leda, fetma, sôtma, etc. D'autres n'ont que le pluriel; comme, âthafvor, mutor, hafvor, etc.
- 3. De la terminaison du singulier, on peut juger quelle sera celle du pluriel; par exemple: skata, pluriel skator, est de la première déclinaison, et diffère entièrement de skate, pluriel skatar, qui est de la deuxième; de trana, pluriel tranor, et non traner; flicka, pluriel flickor, et non flicker;

et l'on s'aperçoit sans peine de la méprise de ceux qui voudraient décliner d'autres mots d'après cette déclinaison; par exemple : disant haror, skrufvor, au lieu de harar, skrufvar, etc.

Par la terminaison du pluriel, on saura de même trouver la vraie terminaison du singulier; par exemple : reglar fait au singulier regel; mais reglor fait regla. Regler est en tout sens une terminaison fautive du pluriel.

### S. III.

#### SECONDE DÉCLINAISON.

Mas. Konung, Roi. Fém. VERLD, MONDE.

#### Singulier.

| Nomin.   | Indéfini. Défini.    | Konung, Konungen,      | roi,<br>le roi.        |
|----------|----------------------|------------------------|------------------------|
| Génitif. | Indéfini.<br>Défini. | Konungs, Konungens     | de roi.<br>du roi.     |
| Nomin.   | Indéfini.            | Verld',<br>Verlden ,   | monde.<br>le monde.    |
| Génitif. | Indefini.            | Verlds ,<br>Verldens , | de monde.<br>du monde. |
|          | •                    |                        | 2                      |

#### Pluriel.

| Nomin.   | S Indefini.       | Konungar, rois,         |
|----------|-------------------|-------------------------|
|          | Indefini. Defini. | Konungarne, les rois.   |
| Génitif. | Indefini.         | Konungars, de rois.     |
|          | Défini.           | Konungarnes, des rois.  |
| W        | Indefini. Defini. | Verldar, mondes.        |
| Допин.   | Defini.           | Verldarne, les mondes.  |
| Génitis. | Indefini.         | Verldars, de mondes.    |
|          | Défini.           | Verldarnes, des mondes. |

OBSERVATION. 1.º A cette forme de déclinaison, il faut rapporter tous les substantifs de diverses terminaisons, qui font au pluriel indéfini ar, et au défini arne; par exemple: les masculins ask, brand, dal, hôg, kropp, sjukdom, mur, ôrn, port, sten, etc.; les féminins dôrr, grop, hud, stâl, socken, etc., comme aussi les masculins en e; par exemple: ande, buske, herre, mâne, pâfve, etc. Exceptez quelques mots; par exemple: bonde, frânde, etc., qui sont de la troisième déclinaison, et les masculins et féminins en ing; par exemple: geting, yngling, stâmning, penning.

On doit même rapporter ici les masculins

terminés par are; comme, arbetare, domare, tjenare, etc., lesquels au singulier conservent exactement la forme de la déclinaison, sans que le pluriel indéfini en diffère aucunement; mais au pluriel défini, on vient d'adopter de nos jours la terminaison en arne; par exemple: arbetarne, génitif arbetarnes, domarne, tjenarne, conformément à la règle donnée ci-dessus, au lieu de la vieille terminaison en arena; par exemple: arbetarena, génitif arbetarenas, domarena, tjenarena, etc.

on peut inférer celle du pluriel en ar; par exemple : droppe, pluriel droppar, et non droppor; pinne, pluriel pinnar, et non pinnor. De même qu'on peut conclure à la terminaison de certains substantifs en e au singulier, de celle en ar au pluriel; par exemple : tankar fait au singulier tanke, et non tanka, parce que ce mot autrement serait de la première déclinaison et ferait ainsi an pluriel tankor. Au contraire skador se dit au singulier skada, et non skade, etc.

- 3.º Il faut recourir au dictionnaire ou à l'usage pour savoir les mots qui changent la voyelle au pluriel; par exemple : dotter, pluriel dôttrar, moder, pluriel môdrar, etc.
- 5.° Quelques uns terminés par el, comme fogel, himmel, mantel, nyckel, etc., ou par er, par exemple: moder, åker, syster, vinter, etc., retranchent l'e au singulier défini et au pluriel défini et indéfini; par exemple: fogel, défini foglen, pluriel foglar, foglarne; nyckel, défini nycklen, pluriel nycklar, nyklarne; moder, modren, modrar, modrarne; vinter, vintren, vintrar, vintrarne, et par conséquent on ne dit pas fogelen, fogelar, fogelarne, nyckelen, nyckelar, moderen, vinteren, vinterar, etc.

Il en est de même de quelques mots en en, qui, au singulier défini, n'admettent point l'article, mais retranchent l'e au plu-

riel défini et indéfini; par exemple: braxen, froken; botten, socken, etc., pluriel braxnar, défini braxnarne; socknar, socknarne, etc., et non pas braxenar, frokenar, etc.

La voyelle se retranche aussi de quelques autres au pluriel seulement; par exemple: sommar, pluriel somrar, défini somrarne; afton, pluriel aftnar, défini aftnarne, djefvul, pluriel djeflar, défini djeflarne; et non pas sommarar, aftonar, djefvular, etc.

- 6.° Les substantifs toker, smiler, smeker, slinker, et autres semblables sont aussi compris sous cette déclinaison, leur terminaison en er n'étant qu'une augmentation (paragoge), et ils font le pluriel en ar; par exemple: tokar, smilar, etc.
- 7. On doit rapporter à cette déclinaison quelques noms terminés par une voyelle et susceptibles de contraction (voyez chapitre II, des Articles), ils ont au pluriel ar; par exemple: bro, pluriel broar, défini broarne; ho, pluriel hoar, défini hoarne; by, by ar, by arne; ô, ôar, ôarne; sjô, etc.

8. Quelques-uns n'ont que le singulier, comme, hjelp, galle, humle, varme, halm, borgen, làfven, etc. D'autres n'ont que le pluriel; par exemple: foraldrar, agodelar, etc.

### S. IV.

### TROISIÈME DÉCLINAISON.

Masc. FRUKT, PRUIT. Fémin. DEGD, VERTU-

## Singulier.

| Nomin.   | Indenni. Defini.  | Frukten,               | fruit.<br>le fruit.       |
|----------|-------------------|------------------------|---------------------------|
| Génitif. | Indefini. Défini. | Frukts ,<br>Fruktens , | de fruit.<br>da fruit.    |
| Nomin.   | Indefini.         | Dygd,<br>Dygden,       | vertu.<br>la vertu.       |
| eni tif. | Indefini.         | Dygds ,<br>Dygdens ,   | de vertu.<br>de la vertu. |

#### Pluriel.

| Nomin.   | Indehni.    | Frukter,    | irums.      |
|----------|-------------|-------------|-------------|
|          | Defini.     | Frukterna , | les stuits. |
| Génitif. | f Indefini. | Frukters;   | de fruits.  |
|          | Defini.     | Frukternas, | des fruits. |

#### Pluriel.

Nomin. { Indéfini. Dygder, vertus. Défini. Dygderna, les vertus. Génitif. { Iudéfini. Dygders, de vertus. Défini. Dygdernas, des vertus.

OBSERVATION. C'est ainsi que se décliment tous les substantifs de différentes terminaisons dont le pluriel indéfini se termine par er, et le défini par erna; par
exemple : les masculins dryck, planet,
prast, etc.; les féminins bôn, hôgd, kraft,
mark, rôst, etc.; comme aussi quelquesuns terminés par e; par exemple : bonde,
frande, fiende, etc., par nad; par exemple : manad, marknad, etc., par else;
par exemple : frestelse, bedrôfvelse, etc.,
par skap; par exemple : egenskap, vetenskap, etc., par het; par exemple : besvärlighet, etc.

2.° Ceux qui se terminent par une voyelle, admettent la contraction (crasis) au défin (voyez chapitre II, des Articles); ce qui leur arrive même au pluriel; par exemple: hustru, pluriel hustrur, défini hustrurna, au lieu de hustruer, hustruerna; jung fru, pluriel jung frur, au lieu de jung fruer; exceptez-en fru, pluriel fruar. On dit de même sko, pluriel skor, défini skorna, au lieu de skoer, skoerna; klo, pluriel klor, tû, pluriel târ, défini târna, au lieu de tâer, tâerna; mais âbo fait au pluriel âboer, défini âboerne, etc.

- 3.º Les mots terminés par el aiment à avoir l'e retranché au singulier défini, et au pluriel défini et indéfini; par exemple: fabel, défini fablen, pluriel fabler, défini fablerna, et non pas fabelen, etc., pareillement ceux qui se terminent par er, par exemple: fader, défini fadren, et non pas faderen, broder, défini brodren, etc.; mais au pluriel ceux-ci suivent la forme régulière; par exemple: fäder, défini fāderna, broder, défini brodrena, etc.
  - 4.° Il y en a quelques-uns qui changent de voyelle au pluriel; par exemple: fader, pluriel fäder; broder, pluriel broder; bonde, bonder; tand, tänder; hand, händer; tång, tänger; stång, stänger; and, änder; stad, städer; natt, nätter; bok,

bocker; rot, rotter, fot, fotter, etc. Mais, strand fait au pluriel strander; brand, brander.

5.° Quelques-uns n'ont que le singulier; par exemple : boskap ; handel , mat , must , trôst , etc. ; et les dérivatifs en het , dont il faut pourtant excepter quelques-uns. D'autres n'ont que le seul pluriel; par exemple : kläder , etc.

# s. v.

## QUATRIÈME DÉCLINAISON.

# Singulier.

|          | Indefini. Defini. |                    |                           |  |  |
|----------|-------------------|--------------------|---------------------------|--|--|
| Génitif. | Indefini. Defini. | Bands,<br>Bandets, | de ruban.<br>du ruban.    |  |  |
|          | Pluriel.          |                    |                           |  |  |
| Nomin.   | Indéfini. Défini. | Band,<br>Banden,   | rubans.<br>les rubans.    |  |  |
| Génitif. | Indéfini. Défini. | Bands,<br>Bandens, | de rubans.<br>des rubans. |  |  |

OBSERVATION. 1. A cette déclinaison se rapportent tous les neutres de diverses ter-

minisons; par exemple: barn, år, anslag, ben, berg, brod, djur, lakan, folk, hufvud, ljus, moln, ord, namn, rum, träd, tålamod, slagsmål, narri, fiskeri, bo, skrå, knä, fro, etc. L'indéfini est le même au singulier et au pluriek, mais le définiveçoit au singulier et au pluriek, mais le définiveçoit au singulier la terminaison et, et au pluriel, celle d'en. Quelques substantifs terminés par skap sont aussi compris sous cette forme; par exemple: ridderskap, ällskap, redskap, etc.

- 2. Les substantifs qui finissent par el retranchent l'e au singulier et au pluriel défini; par exemple: segel, défini seglet, pluriel seglen, et non pas segelet, segelen, tempel, tegel, etc. Pareillement ceux qui se terminent par en; par exemple: vatten, défini vattnet, pluriel vattnen, tecken, défini tecknet, pluriel tecknen, vapen, etc.; et par er; par exemple: finger, défini fingret, pluriel fingren, et non pas fingeret, fingeren, läger, défini lägret, pluriel lägren, dunder, offer, läder, väder, etc.
- 5.° Ceux qui se terminent par f demàndent qu'au défini l'f soit immédiatement

suivie d'un  $\nu$ ; par exemple: bref, défini brefvet, pluriel brefven. De même häf, défini häfvet, pluriel häfven, lôf, etc.

4. On vient de traiter dans le chapitre des articles de la terminaison du singulier défini des substantifs terminés par une voyelle; par exemple: hjerta, défini hjertat; sinne, défini sinnet; siskeri, défini fiskeriet; bo, boet; strå, strået; knä, knäet; spo, spoet, etc. Quant au pluriel, on a à remarquer que les noms terminés par a et e admettent la contraction (crasis) et on leur donne une n au défini et indéfini: par exemple: hjertan, stycken, ansikten, sinnen, ämbeten, etc. Ce qui se fait même au pluriel indéfini de ceux qui se terminent par d'autres voyelles; par exemple : pluriel bin, bon, strån, knän, fron, spon, mais au défini on leur ajoute la terminaison en; par exemple: binen, bonen, strånen, knänen, fronen, sponen, etc. A quelques-uns on donne une autre terminaison au pluriel défiui; par exemple : styckena, sinnena, ambetena, etc. Les neutres terminés par i reçoivent au pluriel er et au défini erna; par exemple: fiskeri, tryckeri, säteri, etc., pluriel fiskerier, défini fiskerierna; tryckerier, défini tryckerierna; säterier, défini säterierna, etc.

- 5.° Les substantifs neutres du latin restent les mêmes au défini qu'à l'indéfini singulier et retiennent aussi le génitif, qui leur est propre; par exemple : collegium, consistorium, evangelium, stipendium, etc. Mais au pluriel, ils se plient à la forme de la troisième déclinaison; par exemple : collegier, défini collegierna; consistorier, défini consistorierna; evangelier, stipendier, etc., en adoptant même le génitif de cette déclinaison.
  - 6.° Quelques-uns n'ont que le singulier; par exemple: forstand, hopp, kôtt, morker, smor, upsat, vald, etc.

# S. VI.

Il reste encore à observer relativement aux déclinaisons:

1.º Les substantifs lus, pluriel loss, défini lossen; mus, pluriel moss, défini mos-

- sen; gås, pluriel gäss, défini gässen, sont irréguliers.
- 2. Les neutres ôga, ôra font au pluriel ôgon, ôron, et au défini, ôgonen, ôronen.
- 3.° Il y a des substantiss dont le pluriel est de deux terminaisons; par exemple: bräden, bräder, défini bräden, bräderna; vin, viner, défini vinen, vinerna; tyg, tygen, tygerna; land, länder, défini landen, länderna. Voyez le dictionnaire.

## CHAPITRE V.

#### DU NOM ADJECTIF.

### S. L.

L'ADJECTIF est de trois genres; masculin HAN, féminin HON, neutre DET. On les connaît par le substantif auquel ils sont joints; par exemple: masculin karl vacker; féminin flicka vacker; neutre bref vackert. Au reste, le genre des substantifs étant marqué dans le dictionnaire, il faut y avoir recours pour savoir l'application de cette règle à chaque mot en particulier.

### S: IL.

Il en est de l'adjectif défini et indéfini tout comme du substantif. Au singulier indéfini, le masculin et le féminin ont la même terminaison; mais au neutre on ajoute la consonne t; par exemple: masculin et féminin ärlig, neutre ärligt; bred, bredt; god, godt; stadig, stadigt; vänlig, vänligt; from, fromt; långsam, långsamt; ren, rent, etc.

- 1.° Le pluriel indéfini est des mêmes genres que le défini.
- 2. L'adjectif défini singulier et pluriel se termine au degré positif et superlatif, le masculin par e, le féminin par a, le neutre par a. Voyez ci après chapitre VI, §. 5.
- 3.° Les adjectifs terminés par n substituent à cette consonne celle de t au neutre; par exemple: trogen, neutre troget; benägen, neutre benäget. C'est donc une faute que d'orthographier trogit, benägit, avec les autres neutres de ladite terminai-

son. Il en est de même des adjectifs relatifs; par exemple: hurudan, neutre hurudant; sådan, neutre sådant. L'adjectif mången n'a point de neutre, du moins ce genre est inusité; par exemple si l'on voulait dire mångt stycke, mångt folk, etc.

- 4.° On vient aujourd'hui de changer la vieille terminaison ot, comme brokot, to-kot, krokot, etc., en celle d'ig; par exemple: brokig, krokig, etc., on dit de même naken au lieu de nakot, etc.
- 5.° Les adjectifs terminés par une voyelle doublent le t au neutre; par exemple : fri, neutre fritt; mais au défini et au pluriel ils veulent la même terminaison que les autres; par exemple : masculin frie, féminin fria, neutre fria; comparatif friare; superlatif friast. L'adjectif små ainsi que få est pluriel, et au neutre il ne diffère point du masculin et du féminin.

Il faut excepter ceux qui se terminent par a; par exemple: noga, ringa, sakta, stilla, etc., dont la terminaison est la même pour tous les genres, mais qui au

comparatif et au superlatif se fléchissent comme les autres adjectifs. Ceux qui finissent par t ne changent rien dans les trois genres, et restent inflexibles au singulier; par exemple: blott, lätt, fast, halt, salt, kårt, etc., hors de quoi ils ressemblent aux autres adjectifs.

- 6.° Les adjectifs terminés par al, el, en, er, retranchent la voyelle au défini, aussi bien qu'au comparatif et au superlatif; par exemple: gammal, défini gamle, et non pas gammale; Adel, défini ädle, comparatif ädlare, superlatif ädlast; trogen, défini trogne, comparatif trognare, superlatif trognast; mager, défini magrae, comparatif magrare, superlatif magrast, et non pas trogene, magerare, etc.
- 7.° La terminaison des adjectifs est quelquesois allongée au masculin et au féminin, en ajoutant celle d'er; par exemple; god, goder, klok, kloker; from, fromer; skon, skoner, etc.
  - 8.º Quelques-uns n'ont que le défini; par exemple: vanstre, hôgre, ende, etc.

D'autres n'ont pas le positif; par exemple: bfre, nedre, etc. D'autres n'ont que le superlatif; par exemple: medlerste, etc. D'autres encore manquent du singulier; par exemple: fû, färre, flere, flläste, små, etc. Ce dernier fait au neutre smått, duquel on se sert au pluriel dans le sens collectif.

#### S. III.

Les adjectifs neutres tiennent souvent lieu d'adverbes; par exemple: snar, snart; god, godt; försiktig, försiktigt; lång-sam, långsamt, ce qui se fait même au comparatif; par exemple: snarare, bättre, försiktigare, et au superlatif; par exemple: snarast, bäst, försiktigast.

- 1.º Il se forme de quelques adjectifs un autre adverbe en en; par exemple: snar-ligen, vänligen, högligen, etc.
- 2.° Ces adverbes-là, et de semblables, se trouvent au dictionnaire, chacun sous son adjectif.

### S. IV.

On joint quelquefois deux adjectifs, ou un adjectif et un participe ensemble, pour en

faire un seul mot; par exemple: renlärig, blekråd, stormodig, godtrogen, stadigvarande, fullvuxen, vidsträckt, etc., qu'on pourra voir dans le dictionnaire. Or, cette composition étant arbitraire, il se peut qu'on les cherche en vain dans le dictionnaire, et alors on n'a qu'à les prendre séparément pour les trouver chacun à sa place et en découvrir la signification; par exemple: lättagad, snarskrämd.

De même on voit un substantif composé avec un adjectif ou un participe; par exemple: laglydig, blodfull, rôdfürgad, handskrifven, etc., voyez le dictionnaire, laquelle composition étant quelquefois l'effet du seul caprice, on doit recourir au dictionnaire de la manière qu'on vient de dire, pour y chercher de tels mots; par exemple: vänkär, saltblandad, etc.

1.º Au reste, on a à observer, relativement à cette espèce de composition, ce qu'on vient de remarquer au sujet des substantifs composés.

# CHAPITRE VI.

#### DÉCLINAISON DE L'ADJECTIF.

### §. I. .

LE nom adjectif passe par trois degrés de comparaison, desquels le positif est de diverses terminaisons; le comparatif se termine par are et le superlatif par ast; par exemple: billig, billigare, billigast; kär, kärare, kärast; trogen, trognare, trognast, etc.

1.° Les adjectifs terminés par ad ne sont point susceptibles de cette flexion par degrés, mais lui substituent certain terme de comparaison; par exemple : hågad, comparatif mer hågad, superlatif mäst hågad; behjertad, etc. Ceux-ci ressemblent au participe, et au défini ils adoptent un e; par exemple : hågade, behjertade. Il en est de même de ceux qui se terminent par isk; par exemple : nitisk, comparatif mer nitisk, superlatif mäst nitisk. Exceptez nisk, frisk, et d'autres monosyllabes.

2. La comparaison par degrés n'est pas non plus admise par nombre d'adjèctifs de diverses terminaisons; par exemple: fatt, dubbel, enôgd, laga, inhemsk, hjulbent, berest, belägen, etc., dans lesquels et de semblables on se sert, pour la marquer, de termes particuliers; comme, väl, illa, mer, mäst, bättre, bäst, etc.

On s'y prend de même manière pour exprimer les degrés de comparaison dans les participes passifs, qui tiennent lieu d'adjectifs; par exemple : älskad, comparatif mer älskad, superlatif mäst älskad; hatad, comparatif mindre hatad; svullen, superlatif mäst svullen, etc.

3.º Un adjectif suivi immédiatement d'un substantif ne se décline pas; par exemple : en ärlig mans upforande, et hàrdt ôdes varagtighet; ni même au défini; par exemple : den ärbara flickans behaglighet : det hederliga ståndets förmåner, etc.

### Ç. II.

Les adjectifs n'ont que deux cas; le nominatif et le génitif, tout comme les sub-

- stantis. On a pourtant accoutumé de marquer l'accusatif et l'ablatif du singulier défini et du pluriel défini et indéfini par la terminaison a.
- 1.º Cette terminaison, aussi bien que celle d'e du masculin défini, et d'a du feminin, est cependant encore arbitraire, et dépend du jugement de l'oreille. Mais le neutre défini se termine toujours par a. Dans le premier cas, c'est à l'usage de fixer quelque règle. En attendant, ce passage pourra servir d'exemple : Denne lärde mannen, som var den dygdiga flickans fader och har skrifvit den lärda boken, brukar inga ovanliga ord. De ovanliga orden bedraga icke denna uplysta skrjbenten. Han har den nodiga kunskapen om orthographien och af samma nyttiga lära är han den nyttige läraren, som kan undervisa andra lärgiriga, om de annars äro lärgirige såsom andre.
- 2.° Les adjectifs en s et sk n'ont point le génitif; par exemple: vis, gles, hvass, bask, rask, forforisk, etc.

### S. III.

### FORME DE DÉCLINAISON.

Le positif de diverses terminaisons.

### Singulier.

Masc. Fém. Neut.

Nom. { Ind. Arlig, honnête, Arlig, Arligt, Def. Arlige, Arliga, Arliga,

Gen. { Ind. Arligs, Arligs, (manq.) Def. Arligas, pour les trois genres.

Accusatif et ablatif définis, ärliga pour tous les genres.

#### Pluriel.

Nomin. Ärlige, honnêtes, ärliga, ärliga. Génitif. Ärligas, pour les trois genres.

Accusat.
Ablatif.

Arliga pour les trois genres.

OBSERVATION. L'indéfini et le défini sont ici de même terminaison.

Le comparatif terminé par are.

Singulier et pluriel.

Masculin. Fémin. Neutre.

Nominatif. Ärligare, plus honnête.

Génitis. Arligares.

OBSERVATION. 1.° Ce degré de comparaison est de même terminaison pour tous les genres, soit au singulier, soit au pluriel défini et indéfini.

- 2.° Il y a quelques adjectifs qui s'écartent de la règle, par rapport à la terminaison; par exemple: hôg, comparatif hôgre, et non hôgare, superlatif hôgst, et non hôgast; d'autres changent la voyelle au comparatif; par exemple: lâg, comparatif lägre, superlatif lägst; lâng; längre, längst; ung, yngre, yngst, etc.; ce qui s'apprendra par le dictionnaire.
- 3.° On vient de marquer ci-dessus comme le neutre au comparatif tient lieu d'un adverbe. Voyez chapitre V, §. 3.

Le superlatif terminé par ast.

### Singulier.

Masc. Fémin. et Neutre.

N. { Ind. Arligast, le plus honnête, arligast.
Def. Arligaste, arligesta.
G. { Def.. } Arligestas, pour les trois genres.
Acc. Abl. } Def. Arligesta, pour les trois genres.

#### Pluriel

Nom. Arligaste, ärligesta, ärligesta.

Gén. Arligestas, pour les trois genres.

Accus.
Ablat.

Arligesta, pour les trois genres.

OBSERVATION. 1. Le superlatif pluriel tant indéfini que défini, est le même.

- 2.° A l'indéfini, il demeure inflexible; mais, au défini, on lui donne, par le moyen des genres, la terminaison aussi bien que la flexion du positif, et par conséquent ce qu'on vient de dire de l'accusatif et de l'ablatif trouvera ici sa place.
- 3.° On retranche quelquesois au désini la voyelle pénultième; par exemple : red-ligste, mägtigste, au lieu de redligaste, mägtigaste, etc.
- 4.° Pour ménager l'oreille il semble qu'au superlatif féminin et neutre, il faille changer l'a du comparatif en e; par exemple : frommesta, ringesta, renesta, etc. Voyez la déclinaison.

# S. IV.

Il y a parmi les adjectifs quelques irré-

(57)

guliers, qu'on pourra apprendre par le dictionnaire; par exemple:

| Positif.    | Comparatif. Superlat |         |
|-------------|----------------------|---------|
| Elak.       | Sämre.               | Sämst.  |
| Gammal.     | Äldre.               | Äldst.  |
| God.        | Bättre.              | Bäst.   |
| $m{L}$ ång. | Längre.              | Längst. |
| Mycken.     | Mer.                 | Mäst.   |
| Ond.        | Värre.               | Värst.  |
| Stor.       | Storre.              | Störst. |
| Tung.       | Tyngre.              | Tyngst. |
| Ung.        | Yngre.               | Yngst.  |

OBSERVATION. Liten, défini lille; comparatif mindre, superlatif minst, défini minste, fait au pluriel indéfini smã, et au défini, pour tous les genres; positif smã, comparatif smärre, superlatif smärste. Remarquez que le comparatif et le superlatif de ce mot suivent la forme ci-dessus donnée.

## CHAPITRE VII.

DU PRONOM.

### S. I. ..

IL y a trois pronoms, qui ressemblent aux substantifs, savoir jag, du, sig, desquels le dernier est indéclinable. Tous les autres sont regardés comme autant d'adjectifs.

OBSERVATION. Quelques pronoms substantifs de notre langue ont cela de particulier, qu'ils se déclinent par tous les cas.

### PRONOMS SUBSTANTIFS.

1. Jag, je, moi. 2. Du, tu, toi. Sing. Plur. Sing. Plur. Nom. Jag. Du.(manque.) Gén. Datif. Mig. Oss. Dig. Eder, er. Dig. Eder, er. Accus. Mig. Oss. Vocat. (manque). Du. I, ni. Ablat. Mig. Dig. Eder , er. Oss.

OBSERVATION. Au lieu de tutoyer, la politesse de nos jours a introduit l'usage de la deuxième personne du pluriel j

(vous) comme chez les Français. Or, le son de cette voyelle étant désagréable et ce pronom pouvant se consondre avec la préposition i (en) on a commencé à se servir de ni, lequel terme est actuellement autorisé tant par l'usage vulgaire dans le discours, que par celui des personnes de qualité. Ainsi, en parlant à un seul, on dit, par exemple : ni älskar, ni hôrer, ni märker, ni tager, etc.; mais si la parole s'adresse à plusieurs, on se règle sur la forme donnée, et on se sert de l'i, joint à la deuxième personne du pluriel des verbes; par exemple : i älsken, i hôren, i märken, i tagen, etc.

#### S. II.

Les pronoms han et hvem ou ho, se déclinent ainsi:

#### 1. Han, il, lui.

#### Singalier.

|          | Masc.  | Féminin.     | Neutre |
|----------|--------|--------------|--------|
| Nomin.   | Han,   | Hon,         | Det.   |
| Génitif. | Hans,  | Hennes,      | Des.   |
| Datif.   | Honom, | Henne,       | Det.   |
| Accusat. | Honom, | Henne,       | Det.   |
| Ablat.   | Honom, | $H_{enne}$ , | Det.   |

Le pluriel est le même pour les trois genres.

Nomin. De.
Genitif. Deras.
Datif. Dem.
Accusat. Dem.
Ablat. Dem.

OBSERVATION. En certains verbes, l'usage veut qu'on exprime le neutre det par un simple t; par exemple: han kan gôrat; jag vil icke hôrat, au lieu de gôra det, hôra det; ce qui a lieu aussi à l'imparfait; par exemple: han gjordet, han troddet, au lieu de gjorde det, trodde det. Cette contraction s'est aussi introduite dans les écrits, particulièrement ceux de poésie; mais il faut qu'on se soit familiarisé avec la langue pour savoir quand et comment on s'en doit servir.

## 2. Hvem, ho? qui?

#### Singulier. .

|          | Masculin.   | Féminin.    | Neutre.     |
|----------|-------------|-------------|-------------|
| Nomin.   | $H_{vem}$ , | Hyem,       | Hvad.       |
| Génitif. | Hyars,      | pour les ti | ois genres. |
| Datif.   | Hvein ,     | Hyem,       | •           |
| Ablatif. | Hyem,       | Hyem,       | Hyad.       |

Le pluriel est le même que celui du pronom huilken.

OBSERVATION. Hvem était autrefois le cas oblique, dont le nominatif était ho; mais à présent celui-ci n'est plus en usage que dans les écrits des théologiens, et dans le pronom composé eho.

#### S. III.

Les pronoms, réputés adjectifs, se déclinent comme eux par cas et genres.

- 1. Le pronom adjectif s'accommode pour le genre à son substantif, auquel il se trouve joint; par exemple: masculin, min man; féminin din qvinna; neutre sitt bref. De même au défini; par exemple: denne mannen, denna qvinnan; detta brefvet. Le dictionnaire, en marquant le genre des substantifs, aidera à se mettre à portée de pratiquer cette règle.
- 2. Un pronom, précédant un substantif, devient inflexible; par exemple: vâr tids slut; dina olyckors frukt; detta sinnets lugn.
  - 3.º On a ici la même remarque à faire

touchant la terminaison du pronom défini au masculin par e, et au féminin et neutre, par a, que celle qu'on vient de faire relativement aux adjectifs. Voyez ci-dessus chapitre IV, §. 2.

4.° Pour ce qui est des cas, si l'on excepte les pronoms han et hvem, qui ont leur forme particulière, tous les autres se déclinent comme des adjectifs, et il faut même rapporter ici ce qui a été dit de l'accusatif et de l'ablatif terminés par a des adjectifs définis, au chapitre IV, §. 2.

### S. IV.

Quelques pronoms se déclinent de même à l'indéfini et au défini.

#### 1. Min, mon.

#### Singulier.

Masculin. Féminin. Neutre.

Nomin. Min, Min, Mitt.

Génitif. Mins, Mins. (manque.)

#### Pluriel.

Nominatif. Mine, Mina, Mina.

Génitif. Minas, pour les trois genres.

Acc. et abl. Mina.

- 1.º Le génitif *mins* n'est plus usité hors de quelques écrits théologiques.
- 2. Les pronoms din (ton), neutre ditt; sin (son), neutre sitt, suivent la même forme de déclinaison.

# 2. Var, notre.

## Singulier.

Masculin. Féminin. Neutre.

Nomin. Vår, Vår, Vårt. Génitif. Vårs.

### Pluriel.

Nomin. Vare, Vara, Vara. Génitif. Varas, pour les trois genres. Acc. et abl. Vara.

1.º Ce n'est que dans les écrits de théologie qu'on se sert de nos jours du génitif vârs.

## 5. Eder, votre.

## Singulier.

Masculin. Féminin. Neutre.

Nomin. Eder, Eder, Edert.

Génitif. Eders.

### Pluriel.

Nomin. Edre, Edra, Edra.

Génitif. Edras,

Acc. et abl. Edra.

1.º Le génitif eders n'est plus guères d'usage que dans les formules de titres.

# §. V.

Quelques pronoms se déclinent autrement à l'indéfini qu'au défini.

1. Den, celui. Denne, celui-ci.

# Singulier.

Masc. Fém. Neutre.

Nomin. { Ind. Den, Den, Det.
Def. Denne, Denna, Detta.

Génitif. { Ind. Des, Des, Des.
Def. Dennas, Dennas, Dettas.

Accus.
Ablat. } Def. Denna, Denna, Detta.

Pluriel.

Nomin. Desse. Dessa, Dessa. Génitif. Dessas, pour les trois genres. Acc. et abl. Dessa.

- 1.º Le pluriel de ce pronom est le même à l'indéfini et au défini.
- 2. On décline ainsi l'article en ( un ), neutre ett, qui fait au défini masculin ene, féminin ena, neutre ena.
- 3.° Le défini de cette déclinaison sert aussi d'exemple aux pronoms samme, féminin samma, neutre samma, et somlige, féminin somliga, neutre somliga, desquels celui-ci n'a que le pluriel.

## 2. Sjelf, lui-même.

# Singulier.

Masc. Fém. Neutre.

Nom. { Indef. Sjelf, Sjelf, Sjelft. Defini. Sjelfve, Sjelfva, Sjelfva.

Accus. Ablat. Defini.

Sjelfva.

### Pluriel.

Nomin. Sjelfve, Sjelfva, Sjelfva. Acc. et abl. Sjelfva.

1.º Le pluriel indéfini et défini est le même.

# 5. Annan, autre. Andre, l'autre.

## Singulier.

|          |         | Masc.            | Fémin.  | Neutre. |
|----------|---------|------------------|---------|---------|
| Nom      | Indef.  | Annan,           | Annan,  | Annat.  |
| Tiom:    | Défini. | Annan,<br>Andre, | Andra,  | Andra.  |
| Génit. { | Indef.  | Annans,          | Annans, | Annats. |
|          | Défini. | Andras,          | Andras, | Andras. |
| Accus.   | Défini. |                  | Andra.  |         |

### Priel.

Nomin. Andre, Andra, Andra. Génitif. Andras, pour les trois genres. Acc. etabl. Andra.

- 1.º Le pluriel se ressemble tout à fait à l'indéfini et au défini.
- 2. Dans la numération andre veut dire deuxième.
- 3. Le pronom composé hvarannan, neutre hvartannat se décline de la même manière.
- 4.º La même forme de déclinaison est aussi suivie des pronoms nagon, neutre nagot, pluriel nagre; ingen, neutre intet, pluriel inga.

## S. VI.

# Quelques pronoms n'ont point de défini.

## Singulier.

Masculin. Féminin. Neutre.
Nomin. Hvar, Hvar, Hvart.
Génitif. Hvars, pour les trois genres.

Il manque du pluriel.

- 1.º A la place de celui là on se sert quelquesois, à cause de l'euphonie en vers ou même en prose, du pronom hvarje qui est inflexible.
- 2.º Hvar och en (chacun) se décline comme s'il n'était pas composé et alors le génie de la langue veut que le premier demeure inflexible; par exemple: hvar och en, génitif hvar och ens, neutre hvar och et, génitif hvar och ets.

# 2. Hvilken, qui, lequel.

## Singulier.

Masculin. Féminin. Neutre.

Nomin. Hvilken, Hvilken, Hvilket. Génitif. Hvilkens, Hvilkens, Hvilkets.

### Pluriel.

Nomin. Hvilke, Hvilka, Hvilka. Génitif. Hvilkas, pour les trois genres. Acc. et abl. Hvilka.

# CHAPITRE VIIL

DU VERBE.

# S. I."

Le verbe est un terme par lequel s'exprime ce que quelqu'un fait ou souffre, et il se distingue en personnel et impersonnel. On appelle personnel un verbe, auquel se peuvent joindre les trois personnes du singulier; 1.7° jag, je; 2.° du, tu; 3.° han, il; hon, elle; det, ce, desquelles la troisième ne s'exprime dans les conjugaisons, que par le masculin han, et du pluriel: 1.7° vi, nous; 2.° i, vous; 3.° de, ils. Il est de quatre espèces: 1.° actif, jag älskar; 2.° passif, qui se forme de l'actif en ajoutant une s; par exemple: jag älskas, jag

tages; 5.° neutre, qui ressemble à l'actif, mais n'a point le passif; par exemple: jag faller, jag fryser, jag blundar; 4.° déponent, semblable au passif, n'ayant point l'actif; par exemple: jag brâttas, jag minnes. La conjugaison de ces derniers est celle du verbe passif.

On appelle impersonnel, celui auquel on ne peut joindre que man (on) ou det (ce), et il est formé ou de l'actif; par exemple : man älskar, ou du passif; par exemple : man älskas. Il est même neutre; par exemple : det regnar, ou déponent, par exemple : det lyckas.

# S. II.

Il y a des verbes simples et composés qui se ressemblent, tant pour le son que pour la conjugaison; par exemple: présent jag acktar, imparfait acktade, parfait acktat, composé jag föracktar, imp. föracktade, parfait föracktat; jag slår, jag slog, jag har slagit: composés jag efterslår, efterslog, efterslagit. Le verbe réciproque se joint au pronom sig (se); par

exemple: bemòda sig, befatta sig, etc. On se sert aussi d'autres verbes dans ce sens-là; par exemple: ângra sig. Et il faut apprendre de tels mots par le dictionnaire.

- 1.° On appelle irrégulier, un verbe dont la conjugaison, en certains cas, s'écarte de la règle. De tels verbes sont marqués à chaque conjugaison, sans que toutefois on fasse mention que du seul temps, dont la conjugaison n'est pas régulière.
- 2.º Onappelle verbe anomal celui dont la conjugaison diffère absolument de celle qui est ordinaire, et qui ne se laisse conjuguer d'après aucune forme régulière.

# §. III.

Il y a dans les verbes quatre Modes; l'Indicatif, l'Impératif, le Conjonctif et l'Infinitif, dont chacun a certains temps qui lui sont propres.

1.° De ces temps, l'indicatif en a cinq; savoir: le PRÉSENT; par exemple: jag äls-kar; l'IMPARFAIT; par exemple: jag äls-kade; le PARFAIT; par exemple: jag har älskat; le PLUSQUE-PARFAIT, par exem-

ple: jag hade älskat; et le Futur, par exemple: jag skall älska. Voyez ci-dessous chapitre XIV, §. 6.

- 2.° Le conjonctif ressemble à l'indicatif pour le temps imparfait, parfait et plusque-parfait. Il est à remarquer de l'imparfait qu'il se conjugue ou comme celui de l'indicatif, ou par le moyen de l'infinitif, à l'aide du verbe auxiliaire skulle, lequel au pluriel est sujet à certaine flexion; par exemple: jag skulle älska, pluriel I skullen älska. L'Imparfait du conjonctif de la quatrième conjugaison admet aussi ce terme auxiliaire skulle; mais se conjugue aussi d'une façon particulière, comme on le verra par la conjugaison même, et on le trouvera marqué dans le dictionnaire.
- 3.º L'impératif est usité pour signifier quelque commandement; par exemple : älska du, tageni, etc. Celui de la première conjugaison est de deux syllabes, mais il est monosyllabe dans les trois autres. Voyez les conjugaisons.

Les verbes composés d'une préposition ou de quelque autre particule, renvoient l'une et l'autre derrière eux dans l'impératif; par exemple : afbryta, impératif bryt af; aftaga, impératif tag af; bortkigga, impératif lägg bort; genomse, impératif se igenom; instänga, impératif stäng in; ned-lägga, impératif lägg ned; omlinda, linda om; utbryta, bryt ut, etc. Il y en a pourtant quelques-uns qui retiennent la préposition avant le verbe, même dans l'impératif; par exemple : afdraga, impératif afdrag; pålägga, impératif pålägg; utrusta, impératif utrusta, etc. Lesquelles variations s'apprendront par l'usage.

4.° L'infinitif des quatre conjugaisons se termine toujours par a, avec la particule at, qui lui sert de marque; par exemple: at älska, at taga, etc. Cette marque ne s'exprime pas toujours; par exemple: han vet berätta; du sôker bevisa; jag trôttnar skrifva; de åstunda skiljas, etc.

L'infinitif renserme aussi le participe, duquel on parlera séparément. A ce mode il faut même rapporter les gérondifs et le supin.

## S. IV.

Le gérondif en do du latin est fourni dans le suédois par le participe actif, joint à la préposition i; par exemple : ôfva sig i talande, i skrifvande; ôfvergå en i ritande, i springande. Ce qui se fait même sans cette préposition, en donnant au participe la terminaison du génitif; par exemple : han môtte mig ridandes (il vint au devant de moi à cheval) dont le sens est tout autre que si l'on disait : han môtte mig ridande (il me rencontra lorsque j'étais à cheval): ingen undantagandes (en n'exceptant aucun) ingen undantagen (sans que personne soit excepté).

1.º Il se trouve même dans le suédois quelque chose qui répond au gérondif en di du latin, en mettant devant le présent de l'infinitif la préposition til; par exemple: han längtar til at hôra, ( audiendi cupidus): han bemôdar sig til at märka, til at taga, etc. Cette espèce de gérondif ne peut se confondre avec l'infinitif, qu'on

exprime par at' hora, at märka, at taga.

2.° De plus on peut former un gérondif en dum du participe actif, à l'aide de la préposition til; par exemple: han sade det til betygande af sin vordnad, (pour marquer son respect, ad exhibendum reverentiam); det tjenar til bevisande af sakens riktighet (ad probandum).

On ne se sert du supin que pour former le parfait et le plusque-parfait, et il ne le faut pas confondre avec le neutre du participe passif; par exemple: première conjugaison, supin älskat, neutre participe passif älskadt; deuxième conjugaison, supin hôrt; neutre participe passif hôrdt; troisième conjugaison, supin märkt, neutre participe passif märkt; quatrième conjugaison, supin tagit, neutre participe passif, taget, etc.

OBSERVATION. Le supin et le neutre du participe passif de la troisième conjugaison étant les mêmes dans la prononciation, ils se confondent aisément l'un avec l'autre; d'où vient que l'on voit régner la même

confusion dans les autres conjugaisons; par exemple, dans la première : jag har älskadt, au lieu d'alskat; dans la deuxième jag har hordt, au lieu de hort; dans la quatrième, jag har taget, au lieu de tagit, etc.; ce qu'il faut remarquer et éviter soigneusement, de même que le supin stängt, et le neutre du participe passif stängdt, supin gjort, neutre participe passif gjordt. Il en est tout autrement de ces verbes qui ont un d, et dont par conséquent le supin et le neutre du participe passif ne différent point; par exemple: sända, supin sändt, neutre participe passif, sändt, etc. Pour ce qui est des verbes irréguliers, on leur donne un d aux temps parfait et plusque-parfait, bien que cette consonne n'entre pas dans leur composition; par exemple: gådt, stådt, födt, trodt, flydt, skydt, etc.

# §. V.

Le verbe passif se conjugue de même que l'actif, par tous les modes et les temps, avec la seule différence qu'il est terminé par s, qu'on lui ajoute; par exemple: première conjugaison, présent jag älskas, imparfait jag älskades, parfait jag har älskats, plusque-parfait jag hade älskats, futur jag skall älskas; quatrième conjugaison, présent jag tages, imparfait jag togs, parfait jag har tagits, plusque-parfait jag hade tagits, futur jag skall tagas, et ainsi dans les autres.

OBSERVATION. Le parfait du passif se forme de celui de l'actif, moyennant une s, qui survient, ce qu'il est aisé de voir par les déponens, qui retiennent toujours la même terminaison; par exemple: har bråttats: har blygts: har tordts: har slagits, etc. Or, tous les verbes n'étant pas susceptibles de cette terminaison, leur parfait passif est formé du participe à l'aide du verbe auxiliaire vara; par exemple : jag är vald: jag var vald: han är gripen: de äro forsvarade, ou même ce temps s'exprime par d'autres termes; par exemple : han har blifvit forsvagad, etc. Ce qui dépend d'une plus grande connaissance de la langue.

# CHAPITRE IX.

### DES VERBES AUXILIAIRES.

# S. I.er

Il y a des verbes auxiliaires ainsi appelés parce qu'ils aident à faire conjuguer les autres verbes; c'est pourquoi il faudra les apprendre avant tout. Il y en a trois qui sont défectifs: skola, mâ, varda.

## 1. Skola, verbe auxiliaire.

### INDICATIF.

|         | Singulier.                     | Pluriel.                               |  |
|---------|--------------------------------|----------------------------------------|--|
|         | Han J                          | Vi skole.<br>I skolen.<br>De skola.    |  |
| Imp.    | Du skulle.                     | Vi skulle.<br>I skullen.<br>De skulle. |  |
| Parf.   | Jag<br>Du<br>Han har skolat.   | Vi hafve<br>I hafven<br>De hafva       |  |
| Pl.q.p. | Jag<br>Du<br>Han }hade skolat. | Vi hade I haden De hade                |  |

### INFINITIF.

Présent. Varda.

Participe. Vorden. Pl. Vordne.

# §. II.

Il y a deux des verbes auxiliaires qui se conjuguent par tous les modes et tous les temps.

# 1. Hafva, avoir. Verbe auxiliaire.

#### INDICATIF.

| Singulier. |                  |              | Pluriel.                           |       |  |
|------------|------------------|--------------|------------------------------------|-------|--|
| Présent.   | Jag<br>Du<br>Han | har hafver.  | Vi hafve.<br>I hafven.<br>De hafva |       |  |
| Imparf.    | Jag<br>Du<br>Han | hade.        | Vi hade.<br>I haden.<br>De hade.   |       |  |
| Parfait.   | Jag<br>Du<br>Han | }har haft.   | Vi hafve<br>I hafven<br>De hafva   | hafi. |  |
| Pl.q.p.    | Jag<br>Du<br>Hán | hade haft.   | Vi hade<br>I haden<br>De hade      | haft. |  |
| Futur.     |                  | skall hafva. |                                    |       |  |

### IMPÉRATIF.

Haf du. Hafven i. Hafve han. Hafve de.

#### CONJONCTIF.

## INDINITIF.

Présent. Hafva.
Parfait. Hafva haft.
Supin. Haft.

- 1.° Au lieu de hafver, qui était autrefois en usage au singulier du présent indicatif, on se sert aujourd'hui de har, formé de l'autre par contraction.
- 2.° Le futur skall hafva se trouve même usité de manière à tenir lieu du parfait infinitif; par exemple: de hâlla fôre at jag skall hafva gjort det (m'avoir fait); han skall hafva sagt (avoir dit). L'imparfait du conjonctif skulle hafva est aussi employé souvent comme le plusque-parfait;

par exemple: som skulle han hafva skrifvit (aurait écrit): at jag skulle hafva sagt det (aurais dit) etc.

3.° Le verbe auxiliaire hafva (avoir), n'est ailleurs qu'un verbe actif qui est conjugué de cette façon et dont le participe est hafvande (ayant). Hafvas, qui est son passif, ressemble aux autres en ce qu'il se laisse conjuguer par des temps, après avoir reçu la terminaison s, par exemple: présent. Hafvas, imparfait. Hades, futur. Skall hafvas, conjonctif présent. Må hafvas, participe. Hafd. Ses composés se conjuguent de même; par exemple: forehafva, excepté la contraction har, au lieu de hafver, dont ce verbe n'est point susceptible.

2. Vara, être. Verbe auxiliaire.

#### INDICATIF.

Singulier. Pluriel.

Jag
Présent. DuHan DuDe  $\overline{a}$ De  $\overline{a}$ 

Singulier. Pluriel. Vi vore. Imparf. Du I voren. Han De voro. Jag Vi hafve har varit. I hafven Parfait. Han De hafya Jag Vi hade Pl.q.p. Duhade varit. I haden Han De hade Jag Vi skole skall vara. I skolen. DuFutur. Hun \ De skola

## impérati**y.**

Var du Varen i. Vare han. Vare de.

### CONJONCTIF.

Prés. Du de vara. I de vara. I de vara.

Jag de vore, ou l'i vore de vara.

Imparí. Du de vara. I de vara.

Skulle vara. I de vara.

Vi vore de vara.

Skulle vara.

Jag de vara.

#### INFINITIF.

Présent. Vara.
Parfait. Hafva varit.
Participe. Varande.
Supin. Varit.

OBSERVATION. Un autre verbe vara, dont la signification est durer, se conjugue d'après la première conjugaison.

# CHAPITRE X.

### DES CONJUGAISONS.

S. I.or

Dans le suédois les verbes sont conjugués par quatre conjugaisons, dont l'infinitif actif se termine par a, et le passif par as.

La première canjugaison se donne à connaître par ses terminaisons, qui sont au présent ar, à l'imparfait ade, et au parfait at.

# PREMIÈRE CONJUGAISON.

Älska, aimer.

### INDICATIF.

Singulier. Pluriel.

Jag Vi älske.
Présent. Du älskar. I älsken.
Han De älska.

Singulier.

Pluriel.

Jag Vi älskade. Imparf. Duälskade. I älskaden. Han De älskade. Vi hafve Jag har älskat. I hafven  $D\tilde{u}$ Parfait. Han De hafya Vi hade Jag hade älskat. I haden Pl.q.p. Du Han De hade Vi skole Jag skall älska. I skolen Du Futur. De skola Han

### IMPÉRATIF.

Älska du. Älske han. Älskom vi. Älsken i.

### CONJONCTIF.

Présent. Du
Han

Ma älska I
De

Ma älska I
De

Jag
Jag
Jaskade ou
Imparf. Du
Skulle älska. De älskaden
Jaskaden
Skulle älska. De älskade

#### INFINITIF.

Present. Alska.
Parfait. Hafva älskat.
Participe. Alskande.
Supin. Alskat.

- 1. Le passif, comme on a remarqué, est conforme à cet exemple dans tous ses temps avec la seule différence de la terminaison en s: présent jag älskas, imparfait älskades, parfait älskats, participe älskad, neutre älskadt.
- 2.° Les déponens andas, brâttas, färdas, hoppas, nalkas, vredgas, vandas, etc., ressemblent au passif pour la conjugaison.
- 3.° Les irréguliers sont gitta, présent gitter; lysta, présent lyster.

## S. II.

On connaît les verbes de la deuxième conjugaison à leurs terminaisons er au présent, et de à l'imparfait, et au parfait ils deviennent monosyllabes.

## DEUXIÈME CONJUGAISON.

· Hora, écouter.

### INDICATIF.

Singulier.

Pluriel.

Present.  $\begin{bmatrix} J_{ag} \\ D_{u} \\ H_{an} \end{bmatrix}$  hörer.

Vi höre. I hören. De höra.

#### Singulier. Pluriel. Jag Vi horde. horde. Imparf. Dŭ I horden. Han De horde. Vi hafve Jag Parfait. DuI hafven De hafva Han Jag Vi hade hade hört. I haden Du Han De hade Vi skole Jag

### IMPÉRATIF.

skall hora. I skolen

Hör du. Hörom vi. Höre han. Hören i.

Futur.

Du Han

#### CONJONCTIF.

| Présent. | Jag<br>Du<br>Han | }må höra.                | Vi<br>I<br>De               | }<br>m <b>å</b>  | höra.                 |
|----------|------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------|
| Imparf.  | Jag<br>Du<br>Han | hörde ou<br>skulle höra. | Vi hỗi<br>I hỗi d<br>De hỗi | de<br>len<br>rde | ou<br>skulle<br>hora. |

#### INFINITIF.

Présent. Hôra.
Parfait. Hafva hôrt.
Participe. Hôrande.
Supin. Hôrt.

- 1.° La flexion de tous les temps du passif est conforme à l'exemple qu'on vient d'apporter, excepté la terminaison en s, qu'il faut lui donner; présent jag hôres, imparfait hôrdes, parfait hôrts, participe hôrd, neutre hôrdt.
- 2.º Les déponens blygas, trifvas, etc., se conjuguent comme le passif.
- 3.° Il y a quelques verbes simples et composés qui changent de voyelle à l'imparfait et au parfait, lesquels s'apprendront par le dictionnaire; par exemple:

| Dôlja. 🛚 | Impf. | Dolde.  | Parf. Dolt. |
|----------|-------|---------|-------------|
| Ljuda.   | -     | Lydde.  | Lydt.       |
| Qväfva.  |       | Qvafde. | Qvaft.      |
| Sporja.  |       | Sporde. | Sport.      |
| Städja.  |       | Stadde. | Stadt.      |
| Sälja.   |       | Sålde.  | Sålt.       |
| Tanija.  |       | Tamde.  | Tamt.       |
| Välja.   |       | Valde.  | Valt.       |
| Vänja.   |       | Vande.  | Vant.       |
| Toras. D | épon. | Tordes. | Tordts.     |

4.° Les verbes composés, dont l'imparfait se termine par de, sont de cette conjugaison, bien que leur parfait ne saurait être monosyllabe, à moins que la préposition ne soit retranchée; par exemple : afhôra, imparfait afhôrde, parfait afhôrt, bârtfôra, bârtfôrde, bârtfôrt, et ainsi des
autres.

- 5.° Le d est retranché à l'imparfait des verbes qui ont en eux cette consonne, pour en éviter le redoublement, par exemple : sända, imparfait sände, et non pas sändde; vände, et non pas vändde. Mais, si elle se trouve entre deux voyelles, elle reste avec la terminaison de l'imparfait; par exemple : lyda, imparfait lydde; strida, imparfait stridde; råda, imparfait rådde, etc.
- 6.º Voici les irréguliers, dont les composés sont conjugués de la même manière :

Bora. Prés. Bor. Imp. Borde. Parsait.

Bordt.

Gnaga. Parf. Gnagit. Part. p. Gnagen. Gora. Prés. Gor. Imp. Gjorde. Parsait.

Gjort. Part. p. Gjord.

Gräfva. Imp. Gräfde. Parl. Gräfvit. Part. p. Gräfven. Defin. et plur. Gräfne.

Lägga. Imp. Lade Parf. Lagt. Partic.p. Lagd.

Lefva. Imp. Lefde. Parl. Lefvat.

Saga. Imp. Sade. Parf. Sagt. Partic.p. Sagd.

Tôra. Prés. Tôr. Imp. Torde.

Vålla. Parf. Vållit.

## S. III.

De la troisième conjugaison sont les verbes caractérisés par leur terminaison er au présent, et te à l'imparfait, et dont le parfait est monosyllabe.

# TROISIÈME CONJUGAISON.

Märka, marquer, remarquer.

#### INDICATIF.

Cin milian

Dlurial

| Singulier. |                  |            | Pluriel.                              |         |  |
|------------|------------------|------------|---------------------------------------|---------|--|
| Présent.   | Jag<br>Du<br>Han | märker.    | Vi märke.<br>I märken.<br>De märka.   |         |  |
| Imparf.    | Jag<br>Du<br>Han | }märkte.   | Vi märkte.<br>I märkten.<br>De märkte | •       |  |
| Parfait.   | Jag<br>Du<br>Han | har märkt. | Vi hafve<br>I hafven<br>De hafva      | nsärkt. |  |
| Pl.q.p.    |                  |            |                                       | märkt.  |  |
| Futur.     | Jag<br>Du<br>Han | skalmärka. | Vi skole<br>I skolen<br>De skola      | märka.  |  |

## IMPÉRATIF.

Märke du. Märkom vi. Märke han. Märken i.

### CONJONCTES.

Prés. Du
Han

Jag
Imp. Du
Skulle märka. I
De
Vi märkte ou
I märkte ou
Skulle märka. De märkte
De märkte ou
I märkte ou
De märkte ou
I märkte ou
De märkte märka.

#### INFINITIF.

Présent.
Parfait.
Participe.
Supin.

Märka.
Hafva mårkt.
Märkande.
Märkt.

- 1. La conjugaison du passif se fait de même manière par tous les modes et temps, après lui avoir donné la terminaison s; présent jag märkes, imparfait märktes, parfait märktes, participe märkt, neutre märkt.
- 2.° Les déponens tackas, etc., suivent la forme du passif.
- 3.° Quelques-uns, tant simples que composés, changent de voyelle à l'imparfait et au parfait; par exemple: bringa, imparfait bragte, parfait bragt; satta, satte, satt, etc.
  - 4.º Les composés, dont le parfait ne

peut devenir monosyllabe, sont pourtant de cette conjugaison, leur imparfait étant terminé par te, parce qu'on pourra les regarder comme monosyllabes au temps parfait, après avoir retranché la préposition; par exemple: betänka, imparfait, betänkte, parfait betänkt; eftersätta, eftersatte, eftersatt, etc.

5. Les *irréguliers* de cette conjugaison sont :

Bringa. Présent. Bringar. Imparf. Bragte.

Heta. Parsait. Hetat.

Mena. Présent. Menar.

Mata. Parfait. Matit. Partic. Maten.

Tjena. Présent. Tjenar.

Vaxa. Parfait. Vuxit. Partic. Vuxen.

6.° Quelques verbes de la première conjugaison ont adopté, par l'usage, la forme de celle-là dans l'imparfait et le parfait, lesquels temps ils ont par ce moyen comme doubles; par exemple: dela, imparfait delade et delte, parfait delat et delt; visa, imparfait visade et viste, parfait visat et vist; spela, imparfait spelade et spelte, parfait spelat et spelt; lâna, lôna, etc.

Ces verbes et de semblables se trouvent marqués dans le dictionnaire avec leurs participes passifs.

# S. IV.

A la quatrième conjugaison, il faut rapporter les verbes dont le *présent* se termine par er, qui changent de voyelle et deviennent monosyllabes à l'imparfait et dont le parfait est terminé par it.

# QUATRIÈME CONJUGAISON.

Taga, prendre.

#### INDICATIF.

| Singulier. |                  |             | Pluriel.                         |  |  |
|------------|------------------|-------------|----------------------------------|--|--|
| Présent.   | Jag<br>Du<br>Han | tager.      | Vi tage.<br>I tagen.<br>De taga. |  |  |
| Imparf.    | Jag<br>Du<br>Han | tog.        | Vi toge.<br>I togen.<br>De togo. |  |  |
| Parfait.   | Jag<br>Du<br>Han | har tagit.  | Vi hafven I hafven De hafva      |  |  |
| Pl.q.p.    | Jag<br>Du<br>Han | hade tagit. | Vi hade<br>I haden<br>De hade    |  |  |

Singulier.

Pluriel.

Futur. Jag Skall taga. Vi skole Laga. I skolen De skola

### IMPÉRATIF.

Tag du. Tagom vi. Tage han. Tagen i.

#### CONJONCTIF.

Présent. 
$$\begin{bmatrix} J_{ag} \\ Du \\ Han \end{bmatrix}$$
 mà taga.  $\begin{bmatrix} V_i \\ De \end{bmatrix}$  mà taga.  $\begin{bmatrix} J_{ag} \\ Du \\ Skulle \end{bmatrix}$  taga.  $\begin{bmatrix} V_i \\ De \end{bmatrix}$  ou skulle taga.  $\begin{bmatrix} V_i \\ De \end{bmatrix}$  taga.

### INFINITIF.

Présent. Taga.
Parfait. Hafva tagit.
Participe. Tagande.
Supin. Tagit.

1.º Tous les modes et temps du passif se conjuguent de même manière, si on leur donne seulement la terminaison s; présent jag tages, imparfait togs, parfait tagits, participe tagen, neutre taget, défini et pluriel, tagne.

- 2. Les déponens vederfaras, etc., ressemblent au passif pour la conjugaison.
- 3.° Tous les verbes de cette conjugaison admettent un changement de la voyelle à l'imparfait et quelques-uns même au parfait. L'imparfait du conjonctif subit de plus un changement particulier. Par rapport à ce changement de voyelle, les composés sont de même nature que les simples, et il reste à remarquer, au sujet de leur imparfait, qu'après en avoir retranché la préposition, il est regardé comme monosyllabe, aussi bien que le parfait de la deuxième et de la troisième conjugaison; par exemple: undandraga, imparfait undandrog; fôretaga, fôretog, fôrtryta, fôrtrôt, etc.
  - 4.° La formation des principaux temps de tous les verbes de cette conjugaison se trouve marquée dans le dictionnaire. Ici on ne fera qu'apporter quelques exemples de leur changement à l'imparfait de l'indicatif et du conjonctif, et au parfait.

L'a se change en o ou ô; taga, 1. tog,

toge; draga, 1. drog, 2. droge; fara,
 for, 2. fore; begrafva, 1. begrof,
 begrofve; falla, 1. föll, 2. fölle, etc.

L'e en a à l'imparfait, et en u au parfait; hjelpa, 1. halp, 2. hulpe, 3. hulpit; stjelpa, 1. stalp, 2. stulpe, 3. stulpit.

L'i en e; blifva, 1. blef, 2. blefve; bita, 1. bet, 2. bete; drifva, 1. dref, 2. drefve; gnida, 1. gned, 2. gnede. Et ainsi gripa, klifva, knipa, lida, niga, pipa, rida, skrifva, tiga, vika, vrida, etc.

L'i en a à l'imparfait, en u au parfait; binda, 1. band, 2. bunde, 3. bundit; brinna, 1. brann, 2. brunne, 3. brunnit; brista, 1. brast, 2. bruste, 3. brustit; dricka, 1. drack, 2. drucke, 3. druckit; finna, 1. fann, 2. funne, 3. funnit. Pareillement vinna, fornimma, forsvinna, hinna, rinna, simma, sitta, slippa, spricka, springa, sticka, etc. Excepté gifva; imparf. conj. gafve.

L'u en ô: bjuda, 1. bôd, 2. bôde; gjuta, gôt, 2. gôte; hugga, 1. hôgg, 2. hôgge; ljuga, 1. lôg, 2. lôge; sjuda,

1. sjôd, 2. sjôde; skjuta; 1. skôt; 2.

2. skôte, comme aussi sluta, tjuta, etc.

L'y en & à l'imparf., en u au parf. : bryta 1. brôt, 2. brôte, 3. brutit; drypa, 1. drôp,

a. drope, 3. drupit; flyga, 1. flog,

2. floge, 3. flugit; frysa, 1 fros, 2. frose,

3. frusit; pareillement krypa, tryta, etc.

L'à en e, ou ä et ò : grûta; 1. gret, 2. grete; làta, 1. let, 2. lete; lâta, 1. lät; hàlla, 1. hòll, 2. hòlle, etc.

L'ä en a ou o à l'imparfait, et en u au parfait: skära, 1. skar, 2. skure, 3. skurit; svälla, 1. svall, 2. svulle, 3. svullit; stjäla, 1. stal, 2. stole, 3. stulit; smälla, 1. small, 2. smulle, 3. smullit; svälta, 1. svalt, 2. svulte, 3. svultit; bära, 1. bar, 2. bore, 3. burit; svärja, 1. svor, 2. svore, 3. svurit; äta, 1. åt etc. L'ò en o: lòpa, 1. lopp, 2. lupe, 3. lupit, etc.

5.º En quelques verbes on a accoutumé de terminer l'imparfait par un t, qu'on ajoute; par exemple : jag hôllt, jag fant, du kant, du vilt, du skallt, han vannt, etc.; ce qui n'est pas juste, car il faut dire

pour les trois personnes holl, kan, fann, vill, skall, vann, etc.

- 6.° On a remarqué au Chapitre II comme la voyelle se retranche du défini et du pluriel du participe passif; par exemple: tagen, défini et pluriel tagne, etc., et au chapitre I, à la lettre n, comme le participe, dont l'n est double, reçoit un d au défini et au pluriel,
- 7.º Le changement de la voyelle, qui se fait à l'imparfait d'i en e, est cause de la méprise en orthographiant; par exemple: skrifva, imparfait skref, participe skrefven, comme aussi blefven de l'imparfait blef, au lieu de skrifven, blifven, qui est la bonne orthographe, qui s'observe demême dans gripen, rifven, biten, et autres semblables, lesquels s'orthographieraient mal refven, grepen, beten, malgré l'imparfait ref, grep, bet.
- 8.º Ceux-ci sont irréguliers, et leurs composés se conjuguent de la même mapière;

Fedja, Imp, Bad, Parf. Bedt, Part, Beden,

|                 |      |                | -     |                       |
|-----------------|------|----------------|-------|-----------------------|
| Lägga.<br>Ryta. |      | Låg.<br>Rytit. | Parf. | Legat.                |
| •               |      | -              |       | Sungit. Imp.          |
| Sjunka.         | Imp. | Sank.          |       | Sunkit. Imp.          |
| Skina.          | Imp. | Skinte.        | Parf. | Skinit.               |
|                 | •    | Snot.          |       |                       |
| Tiga.           | Imp. | T'eg.          | Parf. | Tegat.                |
|                 |      |                |       | Tvang, tvin-<br>gade. |

# CHAPITRE XI.

### DES VERBES IRRÉGULIERS.

## S. Ler

On appelle irréguliers les verbes de différentes terminaisons, qui sont monosyllabes à l'infinitif et ne se conjuguent d'après aucune des autres conjugaisons. Leurs composés se conjuguent comme eux et leur passif comme l'actif avec la seule différence qu'il se termine par s.

Begå. (Voyez le simple Gå). Part. act. Begående; part. pass. Begången.

- Bero se conjugue comme Ro.
- Bete. Pr. Beter; Pl. Vi bete, i beten, de bete; impf. Betedde; parf. Betedt; part. pass.

  Betedd.
- Bo. Pr. Bor; pl. Vi bo, i bon, de bo; imparf.

  Bodde; parf. Bodt; partic. act. Boende;
  compos. Bebo; partic. pass. Bebodd.
- Bry. Pr. Bryr; pl. Vi bry; i bryn, de bry; imparf. Brydde; parf. Brydt; part. pass. Brydd.
- Brå. Pr. Brår; plur. Vi brå, i brån, de brå; imparf. Brådde.
- Di. Pr. Dir; pl. Vi di, i din, de di; imparf.
  Didde; parf. Didt; part. act. Diende;
  part. pas. Didd.
- Dô. Pr. Dôr; pl. Vi dò, i dôn, de dò; imp. Dôdde; parf. Dôdt; part. pas. Dôd.
- Ernå. (Voyez. le simpl. Nå). Part. pas. Ernådd; part. act. Ernående.
- Fly. Pr. Flyr; pl. Vifly, iflyn, defly; imp. Flydde; parf. Flydt; part. act. Flyende; compos. Undfly.
- Flå. Pr. Flår; pl. Vi flå, i flån, de flå; imp. Flådde; parf. Flådt; part. pas. Flådd.
- Fâ. Pr. Fâr; pl. Vi fâ, i fân, de fâ; imp. Fick; pl. Vi finge, etc.; parf. Fâdt; imparf. conj. Finge; part. pas. Fângen;



compos. Undfå; part. act. Undfående; part. pas. Undfången, etc.

Förebrå. Pr. Förebrår; pl. Vi förebrå, i förebrån, de förebrå; imp. Förebrådde; parf. Förebrådt; part. act. Förebrående; part. pas. Förebrådd.

Forete. Voyez Bete.

Forma.se conjugue comme Ma.

Forse et forese. Voyez le simpl. Se.

Förslå et föreslå. Voyez le simpl. Slå.

Försmå. Pr. Försmå; pl. Vi försmå, i försmån, de försmå; imp. Försmådde; parf.
Försmådt; part. pas. Försmådd.

Förstå et förestå; voyez le simpl. Stå.

Gå. Pr. Går; pl. Vi gå, i gån, de gå; imp. Gick; pl. Vi ginge, i gingen, de gingo; parf. Gådt; imp. conj. Gånge; part. act. Gående; part. pas. Gången; compos. Begå, förgå, föregå, undgå, undergå, vidgå, etc.

Gno se conjugue comme bo. Part pas. Gnodd, Gro de même; part. pas. Grodd.

Lär défectif. Pr. Lär; pl. Vi läre, i lären, de lära; lära, enseigner, apprendre, est un autre verbe; voyez le Dictionnaire.

Le. Pr. Ler; pl. Vi le, i len, de le; imp. Log; parf. Ledt; imp. conj. Loge; partic-Leende. Ly. Pr. Lyr; pl. Vi ly, i lyn, de ly; imp. Lydde; pars. Lydi.

Må. Pr. Mår; pl. Vi må, i mån, de må; imp. Mådde; parf. Mådt; part. Mående.

Nå ressemble à Må pour la conjugaison.

Ro. Pr. Ror; pl. Vi ro, i ron, de ro; imp. Rodde; parf. Rodt; partic. Roende.

Se. Pr. Ser; pl. Vi se, i sen, de se; imp. Såg; Parf. Sedt; imp. conj. Såge; part. act. Seende; part. pas. Sedd; compos. Anse, bese, förse, efterse, etc.

She. Pr. Sher; pl. De she; imp. Shedde; pl. Shedt; part. pas. Shedd; neutre. Shedt. Sho se conjugue comme Bo. Part. pas. Shodd. Shy comme Bry.

Slå. Pr. Slår; pl. Vi slå, i slån, de slå; imp. Slog.; parf. Slagit; imp. conj. Sloge; part. act. Slående; part. pas. Slagen;

compos. Anslå, förslå, efterslå, etc.

Småle. Voyez le simpl. Le.

Sno se conjugue comme Bo. Part pas. Snodd.

Spå. Pr. Spår; pl. Vi spå, i spån, de spå; imp. Spådde; parf. Spådt; part. act. Spående; partic. pas. Spådd.

Spy ressemble à  $Br\gamma$  pour la conjugaison.

Stå. Pr. Står; pl. Vi stå, i stån, de stå; imp. Stod; parf. Stådt; imp. conj. Stode; part. Stående; compos. Anstå, bestå,

efterstå, förstå, motstå, påstå, tilstå, understå, etc. Il y a quelques-uns de ceux-là qui ont le participe passif; par exemple: Bestådd, påstådd, etc.; voyez le Dictionnaire.

Strò. Pr. Stròr; pl. Vi strò, i stròn, de strò, imparf. Stròdde; parf. Stròdt; part. act. Stroede; part. pas. Strodd.

Sy semblable à Bry. Parts pas. Sydd; neutres Sydt.

Så semblable à Mô. Part, pas. Sådd ; neutre.

Tro. Pr. Tror; pl. Vi tro, i tron; de tro; imp-Trodde; parf. Trodt; part. act. Troende; part. pas. Trodd; neutre. Trodt; compos. Anfortro, betro, fortro, etc. Trd ressemble à Må. Part. pas. tragen.

## S. II.

Il y a des verbes qui sont irréguliers quoi : qu'ils ne soient pas monosyllabes.

Kunna. Pr. Kan; pl. Vi kunne; i kunnen, de kunna; imp. Kunde; parf. Kunnat; imp. conj. Kunde; parf. Kunnande.

Måste. Désectif, pr. Måste; pl. Vi måste, i måsten, demåste; pars. Har måst; plusque-pars. Hade måst.

- Veta. Pr. Vet; pl. Vi vete, i veten, de veta; imp. Visste; parf. Vetat; imp. conj. Visste; part. Vetande.
  - Vilja. Pr. Vill; pl. Vi vilje, i viljen, de vilja; imp. Ville; parf. Velat; conj. pr. de même que le présent de l'indicatif. Observation. On se sert au pluriel de vi vele au lieu de vi vilje, ce qui n'est pas juste. Imp. Ville; part. Viljande.

#### DES DÉPONENS IRRÉGULIERS.

- Brås. Pr. singul. et plur. brås; imp. Bråddes.
- Förgås. Pr. singul. et plur. Förgås; imp. Förgicks; p. Vi förginges, i förgingens, de förgingos; parf. Förgådts imp. conj. Förginges; part. pas. Förgången; def. et p. Förgångne:
- Slåss. Pr. Sing. et pl. Slåss; imp. Slogs; pl. Vi sloges, i slogens, de slogos; parf. Slagits. imp. conj. Sloges.

Umgås se conjugue comme Förgås.

### CHAPITRE XII.

#### DU PARTICIPE.

# S. I.er

Le participe actif est formé de l'infinitif, en ajoutant la terminaison nde; par exemple: Älskande, hòrande, vetande, viljande, etc. Le pluriel et le singulier sont les mêmes, et il se peuvent décliner; par exemple: en älskandes oro; de resandes besvär. Les irréguliers ajoutent la terminaison ende à l'infinitif; par exemple: gående, seende, flyende, diende, troende, etc.

1. On a déjà fait voir au chapitre VIII, §. 4. comme le gérondif est formé du participe actif. A présent on fera remarquer une autre façon de parler dans le suédois, qui consiste dans le participe actif mis au génitif moyennant la préposition til; par exemple: hvad är til gôrandes? Qu'y a-t-il à faire? Han är icke til troendes, il n'est pas homme à qui se sier. Sà til sägandes, pour ainsi dire. Det är til vetandes, il est à savoir. Väl til förståendes, pour bien entendre Hvar är han til sinnandes? où est-il à trouver?

2. Le participe actif tient aussi lieu de substantif, qui alors devient neutre et signifie quelque action; par exemple: talande, l'action de parler; skrifvande, celle d'écrire; vid ôfvervägande af saken, l'affaire étant mise en délibération : hans upforande, sa conduite: igenom mit bearbetande, en travaillant pour lui: utan betänkande, sans hésiter, etc. Ce participe est quelquefois mis comme au défini; par exemple: under talandet, sous l'action de parler : detta skrivandet, cette action d'écrire, etc. Mais d'autres fois il se réduit à un substantif tout pur; par exemple: betänkande, conseil, arrêt, défini betänkandet, pluriel betänkanden, et ainsi dans les autres.

# §. II.

Le participe passif se règle sur le su-

pin des verbes; par exemple: älskat, participe présent älskad; hôrt, participe présent tagen; budit, participe présent buden; bedt, participe présent buden; bedt, participe présent beden, etc. Il ressemble à l'adjectif, ayant le défini et l'indéfini, et se déclinant comme lui, et s'accommodant pour le genre au substantif anquel il se trouve joint.

- 1. On se rapporte par conséquent à son égard à ce qu'on a dit de l'adjectif. Chapitre V. S. 1. S. 2. N. 1. 2. 3. 6. 7. S. 4. Chapitre VII. S. 1. N. 2. 3. S. 2.
- 2.° Le participe passif admet quelquefeis une autre signification et se revêt alors de la nature de l'adjectif; par exemple : drucken, ôfvergifven, oforskand, etc.
- 5. Les participes passifs de la première et de la deuxième conjugaison, dont le masculin, aussi bien que le féminin, se termine toujours par d, retiennent cette consonne au neutre; par exemple: bådet, som til mig var affürdadt, blef hordt. Mais si le mot est un supin, qui se joint au parfait

ou au plus que parsait, ce d n'est point exprimé; par exemple: jag har affärdat bådet; han hade hört det. Il en saut pourtaut excepter les supins dans lesquels il y a un d; par exemple: jag har sändt bådet; han hade ösverträdt lagen, etc.

- 4.° Le participe passif de la troisième conjugaison ressemble au supin et se termine de même dans les trois genres; par exemple: masculin et féminin märkt, neutre märkt; tryckt, etc. Mais au défini il se rapproche de la forme de l'adjectif comme les autres. S'il y a un t dans les verbes, leur participe passif le veut redoublé; par exemple: stôta, participe passif stôtt; byta, bytt; blôta, blôtt, etc.
- 5.° Les verbes composés d'une préposition ou de quelque autre particule, placée devant ou après eux, aiment à avoir la préposition à la tête dans les participes; par exemple: aflägga et lägga af, participe passif aflagd; eftersoka, soka efter, participe présent eftersokt; bartblanda, blanda bart, participe présent bartblandad;

indraga, draga in, participe présent indragen; fastlima, lima fast, participe présent fastlimad; medfora, fora med, participe présent medford; pådrifva, drifva på, participe présent pådrifven; utgifva, gifva ut, participe présent utgifven et ainsi dans les autres.

#### S. IIL

Participe neutre. Les verbes neutres ont le participe actif auquel convient ce qui en a été dit ci-dessus §. 1.; par exemple : kommande, farande, gående, liggande; växande, etc. Mais quelques-uns ont aussi le participe passif; par exemple : kommen, gången, faren, frusen, drunknad, sluppen, vuxen, etc., et tout ce qu'on a observé à son égard trouve ici sa place. Or, la nature et l'usage de tels mots s'apprendra par le dictionnaire et l'application à étudier la langue.

# CHAPITRE XIIL

#### DES PARTICULES:

# S. Ler

On appelle particules de petits mots indéclinables d'une langue, qui se divisent communément en adverbes, conjenctions, prépositions et interjections. Leur nature et l'usage qu'en en doit faire dans le suédeis comme dans les autres langues, s'apprendra par un dictionnaire et par l'application à étudier la langue. Quelques remarques trouverent néanmoins leur place icis pour servir d'éclaircissement.

1. Les particules, pour la diversité des mots, demandent à être placées, ou 1. seux lèment devant eux; par exemple : afbedja, ou 2. après eux; par exemple : bära ned, ou 3. devant et après, sans distinction; par exemple : affòra, fòra af ; utdrifva, drifva ut; omlinda, linda om ; frantaga, taga fram; igensluta, sluta-

ka fast; bortlägga, lägga på; fastspika, spuka fast; bortlägga, lägga bårt, etc.; ow même 4.° devant ou après, en sorte pourtant que la signification du mot en varie; par exemple: efterkomma, komma efter; öfverfalla, falla öfver; förehålla, kålla före; updraga, draga up; invända, vända in; påbjuda, bjuda på; påstå, stå på; åtskilja, skilja åt, etc.

- 2. Les Particules inséparables sont les suivantes.
- An; par exemple: Andraga, anmāla, etc... Cette particule se met devant et après oertains mots ou 1.º indifféremment; par exemple : antaga, taga an. Angripa, gripa an, etc.; ou 2.º avec quelque changement dans la signification; par exemple: Anstà, stà an. Angà, gà an, etc...

Be; par exemple: Bedroga, begifva, etc.-

Bi; par exemple: Bidraga, bispringa, etc..

Toutefois on se sert de cette particule devant et après certains mots; leur signification en souffre quelque variation; par exemple: Bistà, stà bi.

L'usage veut aussi que cette particule

marque ce qui, dans quelque affaire ou autre chose, se trouve ensemble ou à côté de quelqu'un; par exemple: Bisys-sla, biväg, biälskare, etc.

E répond à cunque du latin; par exemple :

Enar, en quelque temps que; eho, quel
qu'il soit; ehuru litet, quelque peu qu'il
y ait; ehvarest, quelque part que ce soit.
ehurudan, quel qu'il soit.

Er se rețient dans les mots qui nous sont venus des Allemands; par exemple: Erhâlla, erkânsam, erôfring, etc.

For est le ver des Allemands qui se retient dans les mots forblifva, fordoma, forfoga, forgata, forma, forsta, etc., et il ne le faut pas confondre avec la préposition for.

Miss signifie quelque chose qui est mal ou de travers; par exemple: Missbruka, misstanka, missgerning, missräkning, etc.

O marque quelque défaut ou ce à quoi il manque quelque chose; par exemple: Orena, obruklig, ogarna, ovan, oupodlad, etc.

Van se rapporte à ce qui est empiré ou corrompu; par exemple: Vanvorda, vanskôtsel, vanpris, etc.

Veder exprime de l'opposition ou de la contra-

riété; par exemple : Vederlägga, vederstyggelig, vederpart, etc.

5.º Il y a des particules composées dont la signification alors change en quelque manière; par exemple: hürefter, därifrån, altjemt, längesedan, någorstädes, åfvanföre, etc.

## S. II.

L'adverbe. Cette espèce de particules est en usage pour marquer le temps ou le lieu, même dans la numération, et pour exprimer une affirmation, une négation, ou un doute, etc. On retrouve les adverbes chacun à sa place dans le dictionnaire, et, après en avoir pris la signification, on sait en même temps leur usage.

1.º Certains mots tiennent lieu d'adverbes; par exemple; hem, i går, til väga, med rätta, til rätta, ådaga, etc., sur quoi il faudra recourir au dictionnaire. En traitant de l'adjectif, on a fait voir comme les neutres des adjectifs sont usités à la manière des adverbes, et, comme certains adverbes sont formés des adjectifs, ce qui se fait même de quelques autres mots; par

exemple: sammaledes, annorlunda, lagom, stundom, etc.

2.º Quelques mots sont tournés en adverbes moyennant certaines terminaisons qu'on leur donne.

Tals est en usage pour marquer la quantité et le nombre; par exemple: hoptals, skocktals, radtals, aintals, tjogtals, etc.

Vis exprime la manière de faire quelque chose; par exemple: korsvis, forstagsvis, styckevis, strovis; etc.

- 3.° Quelques adverbes admettent les degrés de comparaison; par exem. :'ofta, oftare, oftast; illa, värre, värst; fort, fortare, fortast, etc. Ce qui a lieu même dans les adjectifs neutres; par exemple: litet, mindre, minst; långsamt, långsammare, långsammast, etc.
- 4.º On a à remarquer, par rapport à quelques autres mots, qui tiennent lieu d'adverbes: ôfver hand, efter hand. Ioi ou ne dira pas handen, qui est défini; car alors la signification serait tout autre. Ainsi ôfverhufvud veut dire autre chose qu'òfver hufvudet, de même que hafva nagot for

hander et hafva något för händerna: lägga hand vid något et lägga handen vid något donnent un sens tout différent. Aussi n'est il pas égal de dire i ställe för et i stället för, comme on auraittort en disant han visste icke ordet af au lieu de visste icke ord af, qui est juste.

#### S. HL

La conjonction est une particule qui sert à lier les mots et les parties d'un discours; par exemple : och , emedan, så, men, om, eller, hvarken, dock, fordenskull, ty, som, etc. (on voit dans le dictionnaire la différence qu'il y a entre som et såsom), at, qui sert aussi de marque de l'infinitif, sant usité comme terme de liaison après que plusieurs och auront précédé. On traitera plus amplement cette espèce de particules lorsqu'on sera parvenu au chapitre de la syntaxe.

L'Interjection est un petit mot, dont on se sert en invoquant, ou même pour exprimer l'étonnement, le desir, l'inquictude et de semblables mouvemens du coeur; par exemple : ach! aj! o! ha! si! we!fy! etc.

# s. IV.

La préposition est un terme inflexible qui se joint à un autre mot, et se met ou devant ou après lui, de la manière qu'on vient de dire ci-dessus §. 1. N. 1. On parlera de ces particules un peu davantage dans la Syntaxe, et on apprendra leur nature et leur usage moyennant le dictionnaire et l'étude de la langue. Mais, pour ce qui regarde l'usage grammatical de certaines prépositions, il sera à propos de faire ici quelques remarques.

Af, utaf. On se sert de l'un pour l'autre, hors la composition dans les verbes ou celui-ci n'entre point ni ne les précède jamais. Il semble que pour rendre le son plus rond on aura commencé à se servir d'utaf en certains passages; mais on ne saurait déterminer quelque chose làdessus, parce qu'il faut se régler sur le jugement de l'oreille. Af se met devant et après certains mots.

Efter. Cette particule se met le plus souvent

devant les verbes; mais il faut excepter certains cas où elle serait alors déplacée; par exemple on ne peut pas dire: efter-konma en i sysslan, au lieu de komma efter nagon; efterlefva en forordning veut dire autre chose que lefva efter en forordning; ainsi eftersta n'est pas le même que sta efter, etc.

- Från, ifrån. On se sert de celui-là dans la composition; par exemple: Fråntaga, frånskilja, frånfälle, etc.; mais de celuici, lorsqu'on veut que la particule soit mise à part et après les mots; par exemple: Lämna ifrån sig; gå ifrån en ort; skjuta ifrån sig, etc.
- For, fore. Celui-là se met toujours à part : celui-ci est placé ou devant ou après les verbes ; par exemple : Foretaga sig, taga sig fore, etc. Ce qui varie pourtant quelquesois là signification ; par exemple : Forestalla, stalla fore. D'ailleurs for est une particule inséparable, comme on a remarqué ci-devant,
- Genom, igenom. Celui-là est pour la composition; par exemple: Genomgà, genombryta, genomdrifva, genomfart, etc. Celui-ci lorsqu'il faudra mettre la par-

ticule à part; par exemple: Bryta sigigenom, ga igenom, fara igenom, etc.

- J. uti. Celui-ci, à ce qu'il semble, est redevable de son origine à la rondeur du son, et c'est à la délicatesse de l'oreille à déterminer quand l'un ou l'autre trouvera sa place dans une période. Sans doute il faudra se servir d'uti avec beaucoup de ménagement et immédiatement après une autre voyelle. Les composés hari, haruti, dari, daruti, sont des particules de même nature.
- Thop, ihopa. On se sert de celui-là dans la composition; par exemple: Ihopfoga, ihopdraga, et il se met aussi après le verbe; par exemple: gà ihop; draga ihop, etc. Mais ihopa n'est plus d'usage comme autresois au lieu de tilhopa.
- Imellan, mellan. On se sert de celui-là lorsqu'il faut mettre la particule à part, et de celui-ci dans la composition; par exemple: Mellangang, mellanrum, mellankomma, etc.
- In, inne. Ces particules se mettent devant et après certains mots, et le dictionnaire en fournira des exemples.
- Kring, omkring. Celui-là est usité dans la composition; par exemple: Kringranna,

kringsprida, kringskuren, kringstänga, etc. Mais celui-ci lorsqu'il faudra
mettre la particule après le verbe; par
exemple: Gripa omkring sig, linda omkring nagot, ga omkring et hus, etc. On
se sert quelquesois de kring om au lieu
d'omkring.

- Med. Cette particule est mise devant et après le verbe; par exemple: Medbringa, bringa med sig; medgifva, gifva med sig; medfora, fora med, etc., et c'est le génie de la langue et l'usage, qui décideront quand il faudra saire l'un ou l'autre.
- Ned, neder. La différence de ces particules se voit dans le dictionnaire, où l'en trouve aussi marqué comme elles se mettent devant ou après les verbes,
- Om. Cette particule se met devant certains verbes; par exemple: Omtala, ombedia, etc. Mais en d'autres cas elle est placée après eux; par exemple: Bedja om något, tala om en sak, etc., ce qui se fait même toutes les fois qu'elle signifie quelque chose à resaire; par exemple: Gora om, läsa om, skrifva om, etc.
- Pà, uppà. Celui-ci s'est introduit seulement pour donner plus de rondeur à la prononciation et l'on peut s'en passer tout-

à-sait. Pà trouve sa place devant et après certains mots; voyez ci-devant §. 1 n. 1.

Til. Cette préposition se met devant et après les mots, selon que leur nature et l'usage le pourront demander, comme on le verra dans le Dictionnaire.

Undan. Il en est de même de cette particule; par exemple : Undantaga , taga undan , etc.

Under. Gette préposition se met devant et après les verbes quoique dans un sens différent. Lorsque le verbe retient la signification qui lui est propre, la préposition se trouve toujours après lui; par exemple: Gå under tak, hålla under stocken, ställa under skjul, stodja under en mur, stå under en himmel: exceptez Gå under, se perdre. Au contraire, elle est toujours mise avant, lorsque le verbe se prend dans un autre sens; par exemple: Undergå straff, underhålla vänskap, underställa något en annans godtycke, understodja ens begaran, understå sig at gora något. Dans quelques verbes elle ne change jamais de place; par exemple: Undergifva, underlata, underkufva, etc. Ce qu'il faut observer soigneusement, pour ne pas tomber dans l'inadvertance de vouloir régler le suédois sur le génie de l'allemand.

- Up. Celui-ci est de même qualité que le précédent, en ce qu'il aime toujours à se trouver après le verbe pris dans sa propre signification; par exemple: Bygga up hus, fylla up flaskan, hafva up bommen, komma up i kanumaren, lysa up rummet, etc. Mais devant lui, lorsqu'il se prend au figuré; par exemple: Uphòra, upmuntra, etc.; et il y a la même remarque à faire que sur le précédent.
- Ur, utur. Celui-ci a peut-être été adopté pour donner plus de rondeur à la prononciation, quoique l'oreille soit autant, si non plus flattée, par l'autre, comme:

  Det har fallit mig ur minnet: Det ar kommit ur bruk au lieu de dire utur minnet, utur bruk. Il semble donc qu'on saura se passer tout à fait de cette préposition qui d'ailleurs se trouve quelquesois écrite séparément, par exemple: Gà ut ur kammaren.
- Ut. Dans la plupart des verbes cette préposition ne se met point derrière eux; par exemple: Utgå, utse, utfärda, utfästa, utgrunda, etc., ce qui se sait pourtant en

certains cas; par exemple: Han gick ut, det ser väl ut, bära ut något, se ut genom fönstret, etc.

- At. Cette préposition se met le plus souvent avant les verbes; par exemple : Atlyda, âtfôlja, âtnjuta, âtskilja, etc. Exceptez certains mots qui demandent qu'elle soit mise après eux; par exemple : Skiljas ât, bāra sig ât, le ât nagon, etc.; ce qu'il faudra discerner par le génie de la langue, sans vouloir quitter l'usage selon son bon plaisir.
- Ater. Se met devant et après les verbes; par exemple : Aterbara, bara âter; âter-fôra, fôra âter, etc. Voyez le dictionnaire.
- Ofver. Quant à cette préposition, il faut se rappeler que les verbes pris dans le sens qui leur est propre, la renvoient toujours après eux; par exemple:

  Falla ôfver, gå ôfver, lägga ôfver, se ôfver, skjuta ôfver, skyla ôfver, etc.

  Mais au figuré elle se met toujours devant eux; par exemple: Ofverfalla, ôfvergå, ôfverlägga, ôfverse, ôfverskjuta, ôfverskyla, etc. Comme certains verbes ne souffrent pas qu'elle soit placée ailleurs; par exemple: Ofverhopa, ôfverila, ôf-

verlasta, ôfverlâta, etc. Et dans tous ces cas on ne doit point s'écarter de l'usage, si l'on veut conserver le génie de la langue.

# CHAPITRE XIV.

DE LA SYNTAXE.

S. I.er

Le suédois a cela de commun avec les autres langues du monde, que sa construction s'apprend mieux par une lecture attentive, jointe à l'exercice, que par toutes les règles de la syntaxe. On sait à présent par expérience, que le latin, cette langue autrefois regardée comme bien difficile, s'apprend de cette manière, avec plus de facilité, qu'en étudiant par cœur les règles de la grammaire, comme cela se pratiquait auparavant. Il en est de même du français, si estimé partout, et on a raison de se persuader que notre langue acra de la même nature.

La grammaire n'est par conséquent que l'art de bien parler et d'orthographier une langue, acquis par le moyen des observations qu'on a faites sur son génie et l'usage des termes. Elle a certains principes et certaines règles qui ne servent pastant à entendre la langue, qu'à la maintenir dans une orthographe fixe et réglée. Ainsi la syntaxe aide la mémoire à observer les principes et les maximes générales sur lesquelles on doit se régler en parlant et en écrivant. Plus elles sont en petit nombre, plus on trouve de facilité à apprendre la langue, ce qui sert aussi de marque la plus certaine de la netteté et de l'ordre qu'il y a dans le langage. S'il s'y trouvait quelque chose de difficile et d'indéterminé, une foule de règles particulières et opposées les unes aux autres, servirait plus à confondre qu'à instruire. Chaque façon de parler demanderait alors une règle à part, et on se verrait si accablé de leur nombre, qu'elles retarderaient plutôt l'instruction qu'elles ne la faciliteraient.

D'ailleurs chaque langue aussi bien que

la nôtre a bien des écarts et des bizarreries, dont on ne saurait dire la raison, encore moins les réduire à certaines règles. Il faut qu'un étranger trouve bon de les apprendre par l'usage, en étudiant la langue par la lecture, le discours, et en écrivant. Ainsi il semble qu'on saura se passer dans notre langue d'une syntaxe qui renferme presqu'autant de sections, qu'il y a de façons de parler. Ce sera donc assez de chercher et de proposer quelques règles générales, qui pourront servir d'instruction dans les cas les plus fréquens, pour discerner ce que le génie de la langue demande par rapport à l'usage des mots et à la construction des parties du discours.

### S. II.

Un adjectif, aussi bien qu'un participe et un pronom, qui lui ressemblent, s'accorde avec le substantif par rapport au genre et au nombre, mais pas toujours par rapport au cas.

Si l'un et l'autre se trouvent au nominatif, ils se ressemblent en tout; mais s'il faut les mettre au génitif, l'adjectif reste inflexible; par exemple: En arlig mans ord.

Et langt brefs innehåll. En beskedligare
qvinnas tal. De vackresta ordens bruk.

Les participes de même; par exemple: en
talande tungas. En alskad persons. En
skrifven boks. Or, s'il faut que l'adjectif
soit mis après, le substantif alors devient
inflexible, et on joint à l'adjectif le pronom den; par exemple: Konung Gustaf
den stores verk.

2. Un pronom adjectif, suivi d'un nom adjectif, étant joint à un substantif, celuici seul se décline; par exemple: Denne gode mannens råd. Samma alskade qvinnas tal. Dessa förträffliga ordens innehåll.

Dans une suite de substantifs, qui sont les titres d'une personne de qualité, le dernier seul est flexible, Riksrådet, presidenten, cantzlern och riddarens bref.

3.° Si un nom substantif singulier est suivi d'un ou de plusieurs autres au pluriel, l'adjectif et le verbe se rapportent au dernier substantif; par exemple: Kanske

mit tal, min styl och mina tankar äro morke.

- 4.º Deux ou plusieurs substantifs au singulier sont suivis de l'adjectif et du verbe au pluriel; par exemple: Hans namn och person blifva okände. Hästen, Karlen och munderingen funnos oduglige.
- 5.° Si un substantif singulier est précédé d'un pluriel, l'adjectif et le verbe suivent néanmoins le nombre de celui-ci; par exemple: Bägge armarne och det ena fingret voro sjuke och sårade.

#### s. III.

On a à remarquer par rapport à la construction des noms substantifs:

- 1.° Le nominatif n'a besoin d'aucune règle. On apprend aisément son usage en apprenant la langue.
- 2.° Le génitif vient en conséquence de la demande Hvilkens? par exemple : Konungens bud; verldens fâfanga; et ords bruk.

Les prépositions Til, inom, utom de-

mandent aussi le génitif du substantif indéfini; par exemple: Til vägs, til sjös, til sinnes, til lifs, til döds, til gagns, til nöjes, etc. Ce qui se fait même du participe actif; par exemple: Han är icke til troendes; det är til märkandes; så til sägandes; inom gårds; utom lands. La préposition Hos admet aussi le génitif, quoique le plus souvent dans le discours seul; par exemple: hos värdens, hos grannens, etc.

OBSERVATION. La préposition til ne veut pas le génitif indéfini; 1.° Lorsque le substantif, est précédé d'un verbe qui régit l'accusatif; par exem. : Lända til skada; skrida til underhandling; tjena til förbättring; anföra til exempel; 2.° Lorsque le substantif est précédé de l'article ou d'un pronom; par exemple : Gå til en sjö; resa til et land; komma til mit ändamål; hasta til sin undergång; bidraga til vårt nöje, etc.

3.° Le datif vient à la suite de la question ât hvilken? Mais ce cas, qui manque dans notre langue, ou du moins est le même que le nominatif, n'est susceptible d'aucune règle. Les pronoms jag, du, han,

hvem sont les seuls mots, qui l'admettent dans la flexion et en qui, par conséquent, on le trouve en rapport avec ladite question; par exemple: Han sade mig; han gaf dig; de sande oss skanker; man onskade honom lycka; jag skickar dem brefvet, etc. Il en est de même du vieux datif hvilkom, allom, etc.

4.° Il n'y a point d'accusatif dans la déclinaison du substantif ou de l'adjectif indéfini; mais quant aux pronoms jag, du, han, il en est de même de ce cas que du datif. Encore on a à observer comment les adjectifs et les pronoms définis se terminent par a à l'accusatif, conformément à la remarque faite ci-devant, chapitres VI, § 2. VII, § 3, N. 4.

Les prépositions Til, hos, for, emot, omkring, vid, inom, utom, ibland, imellan, under, igenom, bakom; efter, ofver, forutan, när, etc., demandent l'accusatif dans les mots qui ont ce cas; par exemple: Til oss, omkring dem, igenom honom; til den ärliga mannen; efter

många oroliga stunder, öfver de angelāgnesta saker, etc.

5. L'ablatif répond à la question af hvilken? af hvad? et on a à observer à son égard ce qui vient d'être dit de l'accusatif, relativement aux substantifs et adjectifs indéfinis et définis, et aux pronoms jag, du, han; savoir, que ce cas se rapporte à ladite demande dans tous les mots où il se trouve; par exemple: Det är gjordt af honom; han har fâdt det af oss; han har det af mig; det berättas af dem; man väntar slikt af de lärda och förståndigesta.

L'ablatif vient après les prépositions af, ifrûn, utan, i, med, infôr, om, fôr, intil, etc., lorsqu'elles précèdent les mots qui ont ce cas là; par exemple: Af honom, ifrûn mig, uti oss, intil dem, med samma skäl, om denna saken, infôr den stränga domaren, i alla andra mål, fôr de kloka-och dygdigesta, etc.

#### §. IV.

A la place du pronom relatif hvilken,

nentre hvilket, on met le plus souvent dans notre langue la particule som, dont on peut voir les exemples dans le dictionnaire. Il est à remarquer que cela se fait toujours après un pronom; par exemple: Jag som skrifver, han är den som talar; hon blir den samma som skall hushålla; om man får det som man önskar; undervisning är den, som uplyser oss, som rättar oss, som gör oss förnuftiga, etc., et mème après un adjectif; par exemple: Du är god som vill hjelpa; alt är nyttigt, som brukas rätt.

N. B. Le pronom som (qui), ne suit jamais la conjonction som (comme).

On se sert aussi du neutre hvad, du pronom hvem, au lieu du pronom relatif hvilken dans les trois genres; par exemple: Af hvad orsak; i hvad mål det vara må; igenom hvad medel; til hvad ände, etc.

De même le neutre det du pronom den se trouve usité pour la particule at (de); par exemple : Jag onskar det du ville gora sà; han trodde det jag vore sà sinnad, at tänka det ingen forstår slikt, etc. On ne saura déterminer par aucune règle comment il faudra se servir à propos de ces façons de parler, car c'est à l'attention et à l'habitude à juger quand l'une ou l'autre pourra être moins déplacée.

### §. V.

La construction des verbes s'apprend, comme on vient de dire, le mieux par l'étude de la langue; ainsi on se contente de présenter ici quelques règles générales.

- 1. Les verbes actifs, c'est-à-dire ceux qui expriment quelque action, régissent l'accusatif toutes les fois qu'il se peut trouver; par exemple: Alska mig; jag har lart dig; de forakta oss; jag horer denna mannen; de marka dina underliga satser; man tager icke de forstandigesta til domare.
- 2.° Le conjonctif se joint, 1.° à une exclamation; par exemple : Ach! hvad mà han tünka; mitt hjerta mà brista; 2.° à une expression douteuse; par exemple : Man mà vül undra; det mâtte hänga så ihop; kanske han skulle göra

det; 3.° pour marquer quelque souhait; par exemple: Jag onskar han må komma; jag såge det helst; 4.° après les particules at, liksom, som, på det, om; par exemple: Jag råder at han må tiga; jag beder at ni ville komma; det ser ut liksom han vore rädd, och toge sin tilflygt hit; han låtsar som han vore kär och sloge alt annat ur sinnet; jag sade så på det du skulle tro; om jag vore frisk och finge spatsera.

- 3.° On se sert de l'impératif pour donner des ordres et commander quelque chose; par exemple: Tag hit boken; märk huru det går; hor hvad de säga; älska dygden.
- 4.° L'infinitif a pour marque la particule at; par exemple: at älska, at hôra, etc., laquelle se retranche quelquesois; par exemple: Han ärnar resa; jag tröttnar skrifva; den tror sig vara lärd; de ville taga, etc., et c'est de l'usage qu'il faut apprendre quand ce retranchement doit avoir lieu. Particulièrement on a à remarquer que s'il faut joindre deux infinitifs, la par-

ticule at ne se répète point au dermer; par exem. : At kunna tala; at lära skrif-va. S'il arrive que la conjonction at et cette marque de l'infinitif se suivent de trop près, on se sert au lieu de celle-là, du pronom det; par exemple : Man menar det ingen har at klaga; jag tror det han förstår at döma om slikt.

# S. VI.

Il est nécessaire de savoir à fond lesconjugaisons et de les avoir bien imprimées dans sa mémoire, pour se servir comme il faut des temps, et néanmoins c'est de l'usage qu'on en doit apprendre la différence. Remarquons là-dessus en général.

- 1.° Le présent n'est en usage que lorsqu'il s'agit de ce qui est de cette heure; par exemple: Jag skrifver om språket; du forstår mig intet; de skrifva annorlunda.
- 2.º L'imparsait est usité en parsant du passé comme s'il existait encore, par exemple: Nür jag hade tid så var jag

på landet; jag älskade det nojet, horde på foglarne och märkte huru det nojet tog til.

3.º Le parfait désigne le temps déjà passé et que l'affaire dont on parle est déjà mise en exécution; par exemple : Jag har haft besvär; du har varit belont; han har hort det; de hafva märkt sådant; det har tagit annat utseende.

On a à observer ici que jamais deux parsaits ne se trouvent ensemble; par exemple: jag har lâtit gjort; du har kunnat sagt; jag har velat trodt, ce qui n'est pas juste puisqu'il faut dire: Lâtit gôra, kunnat säga, velat tro, et dans de tels cas le second verbe se met toujours à l'infinitif.

4.° Le plusque-parfait est en usage lorsqu'on parle d'un temps passé durant lequel une chose ou a été faite ou l'aurait été; par exemple: Han hade haft tilfälle, om han hade vetat at nyttja det; när jag hade hort honom, som påstod at du hade märkt dit fel, så hade jag tagit mig den friheten, etc.

Il est à remarquer que hade, qui sert pour caractériser le plusque-parfait, est quelquefois omis; par exemple: Han hade skrifvit mer, om han haft tid, och andre hinder icke kommit imellan; ce qui arrive même au parfait avec har qui lui sert de marque; par exemple: Jag har arbetat och skrifvit: andre hafva vunnit beröm och blifvit hedrade; mais c'est à l'usage à apprendre comment cette omission se fera à propos.

Il reste à remarquer que le nom ou le pronom se trouvent quelquesois placés après la marque du parsait et du plusque-parsait; par exemple : Har du varit? Nür har det skedt? Har den Karlen sagt det? Hasve vi någon skuld oss ådragit, så, etc. Huru har hästen sprungit? Hade hjulet gådt sönder, så hade vagnen stulpit. Om mannen hade så kunnat tänka. Då hade jag sagt. Hade ingen hört det när, etc.

5.° Le futur parle d'un temps à venir et de ce qui va se faire ou arriver; par exemple: Jag skall tala. Du skall hora mig.

De skola märka vårt nöje. Det skall taga lag.

# S. VII.

Puisqu'on a traité des particules en particulier, cette seule remarque trouvera ici sa place.

Le participe actif est fort en usage dans le latin et le français pour lier ensemble les parties du discours; mais dans le suédois au contraire il est bien rare qu'elles se laissent combiner de la sorte. Ainsi, par exemple ce passage ne saura être lié moyennant le participe : Han forsvarade sig til det yttersta, viljande hellre do, etc. comme cela se pratique en français: Il se défendit jusqu'à l'extrémité, aimant mieux mourir, etc. Et en latin : Defendebat se usque ad extremum, moriendum potius ducens, etc. Il faut qu'on soit versé dans la langue et familiarisé avec le son qui flatte l'oreille, pour s'apercevoir comment on pourra se servir ainsi d'un participe actif d'une manière convenable.

## S. VIII.

On peut voir ci-dessus, chapitre XIII, ce qui regarde les particules, leur nature et leur usage, et ce qu'on va ajouter ici ne se rapportera qu'aux conjonctions.

De celles-ci: Och, också, äfven, hvarken, ej, heller, antingen, men, utan, et d'autres servent de liaison aux mêmes cas, modes et temps; par exemple: Himmel och jord äro skapade, de skola ock förgås. Han var fattig, han ville också vara försiktig, men han kunde icke. Det är icke hans eller hennes skuld, at det hvarken påtänkes eller blifver gjordt, antingen man företager det ena eller det andra. Han har icke bedt herren icke heller befallt drängen. Jag hade icke gjordt det, utan snarare hade jag bedt dig.

# S. IX.

Voici quelques règles générales.

1.º ll ne faut pas dans un discours ou une période, se servir d'un ou plusieurs synonymes; par exemple: Våga lif och lefverne. Den ene mördar och dräper den andra. Lefva i laster och odygder. Förtjenst och förskyllan, etc.

- 2.º Il faut se garder des mots vieux et surannés, lesquels ne sont entendus de personne de nos jours, sans le secours d'un dictionnaire; aussi bien que des mots récemment inventés et qu'on n'a pas encore généralement adoptés, parce que la signification attachée à ceux ci n'est connue que de leurs inventeurs.
- 3.° Il faut éviter les mots étrangers auxquels on pourra substituer des mots suédois de même valeur; comme aussi les mots provinciaux que personne du vulgaire ne saura comprendre.
- 4.° Ne pas entremêler des fables et des façons de parler tirées du système de la mythologie, qui ne sauraient être entendues qu'avec le secours d'un dictionnaire mythologique.
- 5.° Surtout il faut prendre garde de se servir des mots et des façons de parler obscures et équivoques, aussi bien

que de périodes diffuses et embarrassées, qui étant de longue haleine, pourraient causer de l'ennui. Un style trop\_concis et coupé n'est pas plus agréable, bien qu'il soit à la mode de nos jours.

- 6.° Aux adjectifs monosyllabes on donne quelquesois la terminaison er par forme d'accroissement (paragoge); par exemple: Goder, dòder, glader, later, etc.; voyez chapitre V, §. 2, n. 7. Ce qui se fait même avec les substantis; par exemple: Toker, meser, etc. Mais il faut s'en servir avec ménagement, soit dans les vers, soit ailleurs à cause de l'euphonie, et ne pas ajouter cette terminaison à chaque mot, par caprice, et sans avoir consulté l'usage et l'oreille.
- 7.° Dans notre langue la contraction (crasis ou ellipse) est aussi en usage; par exemple: Kung au lieu de konung. Menska au lieu de menniska. Pengar, penningar. Er, eder. Nånsin, någonsin. Anten, antingen. Såleds, således, etc. Et dans les verbes; par exemple: Tar au lieu de tager. Ger au lieu de gifver. Blir au

lieu de blifver. Ber, beder. Gor, gorer. Far, farer. Gläds, glädes. Vänds, vändes. Trifs, trifves. Finns, finnes. Mal, maler. Tål, tåler. Bär, bärer. Skär, skärer. Svär, svärjer, etc. De telles négligences, lorsqu'on se les permet avec ménagement et discrétion, pourront être supportées dans notre langue aussi bien que dans les autres, particulièrement dans la poésie. Ainsi on exprime même quelquefois le cas oblique honom par une simple n; par exemple: Kasta'n au lieu de kasta honom. On a déjà parlé du pronom neutre det ci-dessus Chapitre VII, §. 2.

#### S. X.

Il est d'autant plus difficile de donner quelques règles relativement à l'arrangement et au tour qu'il faut donner aux mots dont un discours est composé, que celui-là est le plus souvent purement arbitraire. Outre les observations qu'on a eu soin d'insérer là-dessus, il faudra de l'habitude dans la langue pour se mettre en état de discerner comment il faudra arranger les

mots pour que l'oreille en soit le plus flattée, lequel jugement dépend toutesois du génie de chacun, qui se fait remarquer chez tous par la diversité du style.

On pourra voir par l'exemple qu'on donne ci après, comment l'arrangement des mots et leur construction dans une période dépendent du bon plaisir de l'écrivain.

En förståndig man pröfvar giltiga skäl och förkastar intet, som kan tjena til undervisning, eller åtminstone til uplysning i en sak. Och må en skribent vara nögd, om han af sådant folk vinner bifall; utan at oroas däraf, at hans arbete af andra för fruktlöst anses.

Un autre présère cet arrangement de cette période. Hvad som i en sak kan tjena til undervisning eller âtminstone til uplysining, förkasias icke af en man som är förståndig och pröfvar giltiga skäl. En skribent må vara nögd, om han vinner bifall af sådant folk; utan at däraf oroas, at hans arbete anses af andra för fruktlöst.

Un autre encore veut l'arranger de la manière suivante: Giltige skal pròfvas af

en förståndig man, som förkastar intet hvad til undervisning eller åtminstone til uplysning tjena kan. Nögd må en skribent vara, om han vinner af sådant folk bifall och oroas icke däraf, at hans arbete för fruktlöst anses af andra.

Pour juger lequel de ces tours d'une période sera le meilleur, il faudra connaître à fond le génie de la langue et avoir le goût bien formé dans les différentes parties de l'éloquence ou des belles lettres. La construction dont on a donné l'exemple en dernier lieu, et qui est le plus à la mode à présent, se trouvera peut-être la moins recevable, parce qu'elle sent trop le style des langues étrangères et ne convient nul-lement à la gravité de la nôtre. Quant aux différens caraotères du style, on n'a qu'à consulter le Recueil de pièces de critique, part. Il, p. 340.

# CHAPITRE XV.

DE LA MANIÈRE D'ORTHOGRAPHIER.

Pour remédier à l'inconstance qui s'est introduite dans notre orthographe, il serait à propos de faire entrer quelque observation là-dessus dans la grammaire. C'est bien une règle générale qu'il y a autant de syllabes dans un mot qu'on y trouve de voyelles; par exemple: A-ga. An-ta-ga. Be-syn-ner-li-gen. E-der. Fi-en-de. Bo-ta. Bul-ler-sam. À-kal-la. Ä-ten, etc.

Relativement aux consonnes on a à observer les règles suivantes:

- 1.º Une consonne se trouvant entre deux voyelles, appartient à la dernière; par exemple: Fa-der, Sâ-le-des, Drâ-pe-lig.
- 2.º Deux consonnes étant jointes, appartiennent chacune à la syllabe qui lui convient; par exemple: Sam-ling. Syf-te. San-nin-gen. Mog-na. Exceptez les composés; par exemple: O-blid. Be-pròfva. I-kläda, etc.

semble, deux d'elles appartiennent à la première syllabe et la troisième à celle qui suit; par exemple: Lang-ta. Tyng-den. Tors-tig. Smalt-ning. Grund-lig, etc. Exceptez: 1.º les composés où les consonnes restent chacune à sa place; par exemple: Hôg-dragen. Fôr-blin-da. Utgrun-da; 2.º certaines terminaisons, comme celle en skap; qui ne se coupent jamais; 3.º la consonne s'est toujours renvoyée à la syllabe suivante, parce que nulle ne peut être terminée par une s; par exemple: Rād-sla. Ô-ster. Āl-ska, etc.

4.º On ne pourra apprendre, que moyennant beaucoup d'attention et d'habitude, comment il faudra couper la syllabe, lorsqu'il s'y rencontre plus de trois consonnes à la fois, et aussi comment dans un petit nombre de mots on est obligé de s'écarter de ces règles.

On a accoutumé dans le latin de commencer la syllabe par une consonne qui sert de commencement à un autre mot; par exemple : Co-gnitio. Per-fe-ctus. O-mnis, etc.; mais c'est à tort qu'on le veut imiter dans le suédois; car à force de vouloir faire le savant dans une langue étrangère, on se montre ignorant dans celle de son pays.

## CHAPITRE XVI.

#### DE LA PONCTUATION.

C'est par une espèce d'instinct qu'en parlant nous haussons ou baissons la voix, ou nous servons de certaines pauses, afin que par une monotonie désagréable, ce que nous disons ne paraisse pas embarrassé et difficile à comprendre à ceux qui nous écoutent, et dans la même vue on a inventé et introduit en orthographiant certains traits de distinction, moyennant lesquels nous pouvons exprimer nos pensées d'une manière chaire et intelligible.

1.º Le point s'emploie toujours lorsqu'on finit une période, et la suivante se commence alors par une lettre majuscule.

- 2.º Les deux points, dont on se sert pour marquer une période dont le sens n'est qu'à demi fini, ou lorsque ce qui suit appartient à ce qui précède et lui sert d'éclaircissement; par exemple: Han forstår den saken och kan undervisa andra.' Han har ock något skrifvit i detta ämnet. Les deux points trouvent aussi leur place lorsqu'on veut citer les paroles d'autrui; comme Han sade: han svarade: som det heter : så lydande : et lorsqu'on répète plusieurs membres d'une période de longue haleine; par exemple: Den ena grälar på en bokstaf: en annan rider på et ord: den tredje granskar : ingen kan gora : alle vilja synas.
- 3.° La virgule avec le point, est usitée pour distinguer une grande période en certaines parties, asin d'en faciliter la prononciation, en attendant qu'on soit venu aux deux points ou au point. Ce signe trouve surtout sa place avant les particules, men, ty, etc. Mais il diffère si peu des deux points que l'usage de l'un et l'autre est presque arbitraire, et ce n'est

que par bien de l'attention et de l'exercice, qu'on saura discerner quand il faudra se servir de l'un préférablement à l'autre.

4.° La virgule partage la période en parties plus petites pour lui donner plus de clarté. On s'en sert pour distinguer les membres d'une phrase ou d'une période, qui ne consistent qu'en de simples paroles; par exemple : Hans papper, penna, bleck, etc., duger intet : ou autrement; par exemple : Man mà undra, at somlige aro larde och kunna icke skrifva. Andre skrifva väl, och kunna tala vackert, ånskont de icke äro lärde.

On s'aperçoit sans peine de l'inconvénient qu'il y aurait à multiplier trop les virgules dans une période; car elle en est défigurée en quelque manière, et le sens en est plus embarrassé que dévelopé.

5.° La parenthèse ou espace renfermé entre deux crochets, est maintenant presque hors d'usage, comme étant plus propre à causer de la confusion. Si l'on s'en sert encore, ce n'est que pour y insérer une ou plusieurs paroles qui pourraient servir d'éclaircissement.

- 6.° L'apostrophe n'est isitée que par les poëtes pour marquer l'élision d'une voyelle; par exemple: Âlskad' au lieu d'alskade, et autres semblables temps imparfaits de la première conjugaison qui autrement sont des dactiles et ne sauraient être employés dans la versification. D'ail-leurs elle est à présent presque hors d'usage et avec raison. En d'autres cas on se sert de l'apostrophe; par exemple en disant kasta'n au lieu de kasta honom, dont l'usage est réservé pour la versification seule.
- 7.º La diérèse ou le trait de séparation : on en a parlé ci-devant chapitre III, §. 3, des mots composés.

FIN.

#### CATALOGUE

Des Livres suédois et danois qui se trouvent chez le même Libraire.

- Manuel du voyageur en quatre langues, en français, suédois, anglais et allemand, par Mad. de Genlis. Stockholm, 1818, 1 volume in-8.º broché.
- Le parleur français, ou choix d'entretiens en français et en suédois, par Krutmejer. Stockholm, 1811, 1 volume in-8.º broché. 7 fr.
- Essai de traduction interlinéaire des cinq langues, hollandoise, allemande, danoise, suédoise et hébraïque. Paris, 1 volume in-8.º broché.
- Traduction interlinéaire des six langues, allemande, suédoise, danoise, angloise, portugaise et hébraïque. Paris, 1 volume in-8.0 broché.
- Nouveau Dictionnaire portatif françois-suédois, par de la Jonchère. Stockholm, 1816, 1 volume oblong relie. 14 fr.
- Dictionnaire portatif, suédois françois, par Nordfors. Stockholm, 1805, 2 vol. oblongs reliés.

  40 fr.
- Dictionnaire françois-suédois, par Delen. Stock-holm, 1814, 2 volumes in-4.º brochés. (Il y a des pages avariées). 60 fr.

| An english and swedish dictionary, by Sero-         |
|-----------------------------------------------------|
| nius. 1 volume in-4.º relié. 40 fr.                 |
| An essay on a methodical english grammar for        |
| the Swedes, by Kraak. 1 volume in-8.º demi-         |
| reliure. 9 fr.                                      |
| Schwedisch - Deutsches Worterbuch, verfasst         |
| von Möller. 1 volume petit in-4.º demi-re-          |
| liure. 12 fr.                                       |
| Herr Orbesson och hans familj, dram i 5 akter.      |
| Stockholm, 1807, in-8.° broche. 4 fr.               |
| La Glaneuse, drame en suédois et en françois.       |
| Stockholm, 1783, in-8.º broche. 2 fr. 50 c.         |
| Linköpings biblioteks handlingar. Linköping,        |
| 2 volumes in-8.° relies. 10 fr.                     |
| Djurbergs Beskrifning om Frankrike. Stockholm,      |
| 1 volume in-8.° broché. 5 fr.                       |
| Djurbergs Geografie for begynnare. Stockholm,       |
| 1801, 1 volume in-12 broche. 5 fr.                  |
| Atskilliga arbeten af Belidor, beträffande ar-      |
| tilleriet och fortification. Stockholm, 1 volume    |
| in-8,° avec figures. 6 fr.                          |
| Nya Testamentet, Stockholm, 1814, 1 volume          |
| in-8.° cartonné. 7 fr.                              |
| Biblia, thet är: all then Helga Skrift, på Swensko. |
| 1 gros volume in-4.º relié. 30 fr.                  |
| LIVRES DANOIS,                                      |

Anviisning til det franske sprog, af Deichmann. Kiöbenhavn, 1810, 1 volume in-12 br. 9 fr. Den Franske Parleur, eller en udvalgt Samling af franske og danske Samtaler. Kiöbenhavn, 1818, 1 volume in-8.º broche. 10 fr.

Nouveau Dictionnaire de poche, françois-danois et danois-françois, de Lauritz Hasse. Fridericia, 1805, 2 volumes in-12 demireliure.

35 fr.

Dictionnaire françois-danois et danois françois, par Wolff. Kiöbenhavn, 1796, 2 volumes in-8.º demi-reliure. 45 fr.

Aphelen. Dictionnaire françois-danois et danoisfrançois. Kiöbenhayn, 1772, 3 volumes in 4.º demi-reliure. 155 fr.

Neue dänische sprachlehre, von Tobiesen. Altona, 1802, 2 volumes petit in-8.º reliés. 15 fr.

Dänische sprachlehre, von Lange. Kopenhagen, 2 tomes relies en un volume. 9 fr.

Anweisung zur dänischen sprache. Kopenhagen, in-12 relie. 4 fr.

Italiensk grammatik for begyndere, af Sommer.

Kiöbenhavn, 1801, 1 volume petit in-8.° broché.

3 fr. 50 c.

On trouve chez le même Libraire un grand assortiment de Livres anglois, allemands, italiens, espagnols, portugais, grecs modernes, arméniens, arabes modernes, turcs, persans, chinois, hollandais, flamands, polonais et russes.

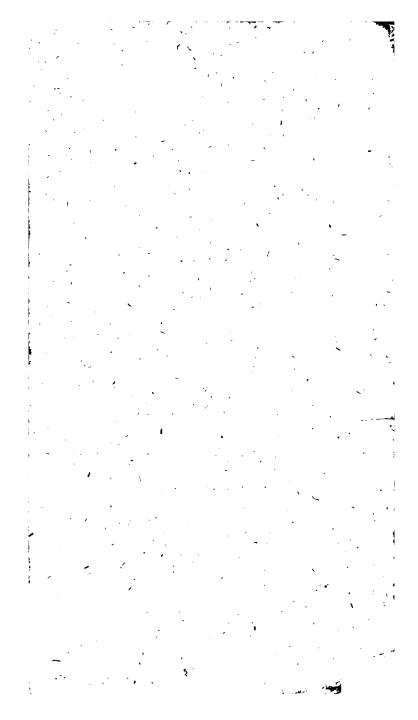

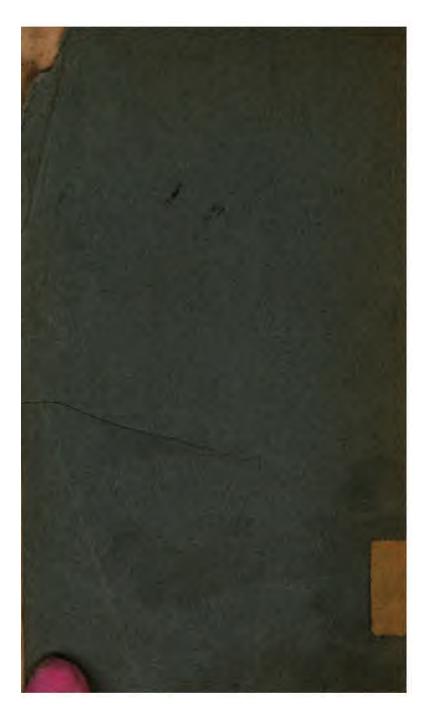

•